## Supplément Radio-Télévision

Charles and the second second second second second

DIMANCHE 7 - LUNDI 8 JUILLET 1991

- FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESQUENE

## **Timides** promesses en Ethiopie

**100** 100 100 100 100

编辑 蒙古人 \$55 BA B

المروزيقية \* ...

e from the large

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE ~ Nº 14444 - 6 F

A fin des totalitarismes Laurait-elle somé en Ethio-pie? La comérence nationale qui s'est achevée, vendredi 5 juillet, à Addis-Abeba, en a fait la timide promesse. Sur les quatre-vingt-sept slèges du Conseil général – appele à jouer le rôle d'un parlement jusqu'à l'organi-sation d'élections, d'ici deux ans, – les anciens maquisards du Frant démocratique révolution-Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) en occuperont trente-deux. C'est-è-dire pas même la

L'apparente modestie des « tombeurs » de l'ex-président Menguistu laisse cependant sceptique. Le très habile dosage tribal qui a prévalu dans la composition de cette nouvelle instance devrait, en effet, permettre au FDRPE de garder les rênes du pouvoir. D'aucuns prédisent que le Conseil, censé se réunir dans deux semaines pour désigner le président de la nouvelle Ethiopie, portera son choix sur le numéro un du FDRPE, M. Meies Zenawi. Et que les dirigeants tigréens, dominant au sein de ce front détiendront les postes-clés du

CES lointains héritiers de l'empire abyssin, qui, depuis un siècle, ont dû subir le joug des gouvernants « sudistes » – de l'empereur Ménélik au colonel Menguistu, en passant par le négus Haité Selassié, tous trois originaires des provinces du centre de l'Ethiopia moderne -seront-ils tentés de prendre leur revanche? Le contraire serait étonnant. Depuis leur entré torieuse dans Addis-Abeba, le 28 mai, les ex-guérilleros sem-blent déterminés à ne pas lâcher 2 . 12 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 prise. Le vent de contestation qui traverse l'Afrique autant que les pressions de Washington en faveur d'un « gouvernement démocratique » et de l'a économia de marché » devraient néanmoins inciter le FDRPE à donner non plus seule-ment des signes, mais des preuves concrètes d'ouverture.

La charte nationale adoptée par la conférence va dans ce sens. La promesse de réformes démo-cratiques a fait naître des espoirs qu'il sera difficile de trahir. « Nous venons seulement de commencer notre marche vers la démocratie, nous n'en sommes même pas à mi-chemin», affirme M. Zenawi. Cette formule pru-dente est-elle un gage d'humilité ou une mise en garde voilée à l'adresse des impatients? L'ave-nir devrait le dire très vite.

AU sujet de l'Erythrée, la Conférence n'a qu'à demi Aconférence n'a qu'à demi tranché. En autorisant l'ancienne province rebelle à tenir, d'ici deux ans, un référendum sur son indépendance, les délégués d'Addis-Abeba ont évité de prendre trop clairement position, tout en laissant les dirigeants sécessionnistes du Front populaire de libération de l'Erythrée pavoiser à leur aise. « Nous devons voir le résultat du référendum, mais, de mon point de vue, l'Erythrée est indépendentes, a claironné, sitút la conférence achevée, le numéro un du FPLE, M. Issayas Afe-

Les maîtres de l'Erythrée, qui ont refusé de participer au gou-vernement éthiopien, semblent tentés d'accélérer les choses. Ils disposent d'importants atouts : ils contrôlent le port d'Assab -seul débouché maritime pour Addis-Abeba - et comptent monnayer chèrement la base militaire de Kadgnew, près d'Asmera. Les Américains, soucieux de s'assurer un poste de contrôle sur la mer Rouge, ne sont sans doute pas au bout de leurs concessions



## Nouvelle mission de la «troika» européenne en Yougoslavie

## Belgrade et la Slovénie ont engagé des négociations

La atroika a européenne était attendue, dimanche 7 juillet, en Yougoslavie, pour tenter de stabiliser le cessez-le-feu en Slovénie. A La Haye, vendredi, les Douze ont décidé le gel de l'aide à la Yougoslavie et l'embargo sur les matériels militaires. Ils se sont dits prêts à reconsidérer leur

position sur le conflit en cas de nouvelle intervention de l'armée. Les autorités fédérales ont engagé des discussions avec la Slovénie. Auparavant, dans un entretien au «Monde», le président slovène, M. Milan Kucan, estimait que la négociation avec Belgrade « était encore possible ».



Lire l'entretien avec M. Kucan réalisé par PATRICE CLAUDE et les articles de FLORENCE HARTMANN et PHILIPPE LEMAITRE, page 3

## Face à la pression de l'extrême droite

## M. Mauroy redoute un durcissement des socialistes sur l'immigration

Le comité directeur du PS devait entériner, au cours du week-end, la convocation d'un congrès extraordinaire sur le « projet » socialiste, en décembre. Les débats devaient, cependant, faire une large place au problème de la pression que l'extrême droite exerce sur l'opinion

face aux immigrés. Mr. Cresson devait affirmer sa volonté de faire respecter «l'Etat de droit» et «l'ordre républicain», mais M. Mauroy a mis en garde, samedi, contre la tentation de «s'abandonner au mouvement de l'opinion ». (Lire nos informations

## L'été silencieux de Michel Rocard

par Jean-Louis Andréani

En octobre 1969, quelques mois après son départ de l'Hôtel Marignon, M. Maurice Couve de Murville avait tenté de retrouver un siège à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une élection législative par-tielle dans les Yvelines. Mais il trouva sur sa route un concurrent d'extrême gauche, même pas quadragénaire, qui lui soufila la victoire et entra ainsi, pour la première fois, à l'Assemblée nationale. Ce jeune mpertinent s'appelait Michel Rocard.

Vingt-deux ans plus tard, ce détail a contribué à convaincre M. Rocard, ancien premier ministre, de ne pas chercher à récupérer son siège de député, dans les Yvelines justement, à l'occasion d'une élection partielle que la démision de son suppléant pourrait provoquer. M. Rocard

attendra donc 1993 et le renouvellement rénéral de l'Assemblée nationale. Comme il ne sera pas non plus candidat aux élections régionales de mars 1992, il aura tout le temps de réfléchir à la meilleure straté-gie possible pour être – enfin – vraiment candidat à l'élection présidentielle de 1995.

A vrai dire, M. Rocard, qui n'est pas du genre à profiter de son temps libre pour musarder le nez au vent, a déjà réendossé son maillot de coureur de fond. Il a pris plusieurs semaines de vacances, en Méditerranée, à bord d'un bateau avec équipage, mais sans se couper de la poli-tique. Une partie de ses plus proches collaborateurs de Matignon sont venus, à tour de rôle, au gré des escales, poser leur sac à bord.

Après le déploiement de l'armée dans la région de Saïda, la tension et l'amertume règnent dans les camps de réfugiés

de notre envoyée spéciale

Le spectre des massacres des camps de Sabra et de Chatila, à Beyrouth, en 1982, hante les Palestimiens d'Ain-Héloué et de Mieh-Mich. La peur est partout présente dans les ruelles étroites où errent, désemparés, les combattants à peine redescendus de leurs positions, les femmes tout juste sorties des abris, les responsables abattus et amers. En moins de trois jours, POLP a quasiment perdu son der-

nier bastion au Liban, et, cette et les bonnes paroles n'y font rien. fois, il n'y a plus de refuge possible. A l'entrée immédiate des nien est un ennemi vaincu et la fois, il n'y a plus de refuge possible. A l'entrée immédiate des camps, l'armée libanaise, présente en force, procède à la fouille minutieuse des femmes, enfants, vicillards qui regagnent leurs maisons, l'accalmie revenue: Les

jeunes étaient restés à l'intérieur, et nul n'ose s'aventurer aux barrages de l'armée, qui a déjà procédé offi-ciellement à 574 arrestations. Les soldats, nerveux, avertissent : «Faites attention, à l'intérieur il n'y a pas l'armée.» Les consignes

revanche est dans l'air. Dans les villages surplombant les camps où s'étaient installés – à la faveur des défaites successives des milioes chrétiennes et chiites – des combattants, mais aussi des familles palestiniennes chassées des camps de Beyrouth entre 1985 et 1987, la troupe prend possession

FRANÇOISE CHIPAUX Lire la suite page 5

### Un entretien avec M. Alain Vivien

sur l'immigration. page 5

Une banque sur la sellette

Sept pays sanctionnent la BCCI, accusée de fraudes et de blanchiment de narcodollars.

M. Kohi et la perestroïka

Le chancelier allemand renouvelle son soutien

La réplique des syndicats de FR3

Les organisations contestent la justification économique des

Le sommaire complet se trouve page 18



## Sagan s'amuse

avec Les Faux-fuyants chez Julliard

"Françoise Sagan distille dans ses romans des humeurs de vaudeville. Cette femme est de salubrité publique." JÉRÔME GARCIN "L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI"

## Le «hadj» du siècle

Le pèlerinage de La Mecque n'a pas souffert de la guerre du Golfe. Il consacre la suprématie de l'Arabie saoudite

Nous avons demandé à Slimane Zeghidour, journaliste et grand reporter à « la Vie », auteur de « la Vie quotidienne à La Mecque de Mahomet à nos jours > (Hachette, 1989), qui revient du pèlerinage de La Mecque, de nous en faire

<u>par Slimane Zeghidour</u>

Labayka ! (« Me voici, ô mon Dieu!») Des milliers de bus, de camionnettes et de voitures, pleins à craquer de pèlerins tout de blanc vêtus, arrivent à La Mecque. Le soleil calcine le paysage rocailleux et fait luire d'énorme panneaux publicitaires - Sony, Samsung, Sanyo - qui se succèdent jusqu'au seuil de la Grande Mosquée. L'Asie déjà,

La Mecque, ligotée par les bre-telles d'autoroutes, hachée par les toboggans, écrasée par les ponts suspendus, dévore ses vieux quartiers, comme celui du souk de la

cousin et gendre de Mahomet, quatrième calife des sunnites et premier imam des chiites. Des hôtels de luxe, style intercontinental, jaillissent du sol sacré. flanqués de centres commerciaux et de bureaux de change.

L'argent fut toujours et restera roi à La Mecque. La spéculation immobilière élève le prix du

Nuit (souk el Leil), entièrement mètre carré de terrain à bâtir jus-rasé avec la maison natale d'Ali, qu'à 150000 francs. On peut tout acheter dans ce lieu saint : des magnétoscopes, des friteuses élec-triques, des séchoirs à cheveux, des pneus, mais aussi une foisonnante saint-sulpicerie islamique, dont les tapis de prière munis de boussoles qui indiquent la direction de la Kaaba, made in China ou Japan. L'Asie encore.

HEURES LOCALES

### Magny-Cours met la Nièvre en première ligne

Les largesses du conseil général et l'attention du président de la République ont permis à Nevers d'accueillir son premier Grand Prix de formule 1.

■ Un entretien avec M. Graziani, maire de Boulogne. ■ Le tunnel sous la Manche, facteur d'union. ■ La préfecture du Tarn innove. ■ Le dernier train pour Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4,50 DA; Merce, 8 DH: Tunkie, 750 m; Alemagne, 2,50 DM; Aunicia. 25 SCH; Babique, 40 FB; Canada, 2,25 S CAN; Amilias/Réunice, 9 F; Cito-Thoire, 465 F CFA; Denament. 14 KRO; Espagne, 190 P7A; G-B., 85 p.; Grèce, 220 DR; Intende, 1,20 £; Italie. 2 200 L; Luxèmbourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bas. 2,75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégal 450 F CFA; Suède. 15 KRS; Sulsee, 1,90 FS; USA (NY), 2 S; USA (others), 2,50 S.

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société ;
cent ans à compter du
10 décembre 1944.
Capital social :
620 000 F
Principaux associés de la société :
Société civile Les Rédacteurs du Monde ».
 Association Beuve-Méry ».
 Société anonyme des lecteurs du Monde.
Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant.

Le Monde **PUBLICITE** 

Jacques Lesoume, président Françoise Huguet, directeur général 15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia

75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Télex MONDPUB 634 128 F Imprimerie du « Monde » 12, r. M.-Gunsbourg 94852 IVRY Cedex 1990

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

Renseignements sur les microfilms et Index du Monde au (1) 40-65-29-33 LE MONDE TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 · Tapez LEMONDE ou 36-15 · Tapez LM

ABONNEMENTS
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| Tarif      | FRANCE  | SUISSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMB.<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS Tole Correcte y compris CEE avion |
|------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 mois     | 460 F   | 572 F                                     | 790 F                                         |
| 6 meis     | · 890 F | 1121 F                                    | 1 560 F                                       |
| 1 <b>m</b> | 1628 F  | - 2 <b>986</b> F                          | 2 960 F                                       |

**ÉTRANGER:** par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonnes RENVOYEZ CE BULLETIN

accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indi quant leur numéro d'abonné.

### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 3 mois 6 mois l an Prénom :

Adresse : Code postal: \_\_\_ Localité : \_ Pays: ..

'euillez avoir l'obligeance d'ecrire ious le ioms propres en capitales d'imprimente PP Paris RP

Le Monde

Edité per la SARL Le Monde Comité de direction : ocurse de circulori :
cques Lesourne, gérant
ectaur de la publication
Bruno Frappat
rectaur de la rédaction
Jacques Gulu
lirectaur de la gestion
Manuel Lucbert
sacrétaire général

Rédacteurs en chef :

Hubert Beuve-Méry (1944-1989) Jacques Feuvet (1989-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontains (1985-1991)

Il y a vingt ans

## La mission secrète de Henry Kissinger à Pékin

ANS sa page sportive, et sous la rubrique «Tennis de table», le Monde du 8 avril 1971 publiait l'entrefilet 8 avril 1971 publiait l'entrefilet suivant: « Les Etats-Unis sont invités à se rendre en Chine populaire. Le secrétaire général de la délégation chinoise de tennis de table, M. Sung Chung, a invité la rédération américaine à se rendre en Chine pour y disputer une série de matches. L'invitation, qui a été lancée le 7 avril à Nagoya, au Japon, où se déroulent actuelle-Japon, où se déroulent actuelle-ment les championnais du monde, a provoqué une certaine surprise en raison du refus antérieur des Chi-nois de rencontrer les Cambodgiens et les Vietnamiens du Sud.»

Dès le 13 avril, ce premier échange de balles entre Chinois et Américains – en état de quasi-hos-tilité depuis la guerre de Corée – passait dans les pages de politique étrangère, avant de faire la «une» du Monde le 16. Le grand ballet qui allait amener, trois mois plus tard, et dans le plus grand secret, le conseiller de Richard Nixon à Pékin prenait son envol.

L'affaire était tellement énorme que, lorsque les pongistes Glenn Cowan et Zhuang Zedong échangè-rent quelques politesses à Nagoya, personne n'y prêta attention. D'au-tant que l'opinion américaine et internationale, obnubilée par la guerre du Vietnam - ainsi que par un conflit sino-soviétique qui avait failli dégénérer en guerre nucléaire deux ans auparavant - n'avait guère suivi la diplomatie pointil-liste du «Dear Henry» pour éta-blir des relations avec la «Chine

Mais, en saisissant la balle au bond, au rebond, l'habile tacticien qu'était Zhou Enlai, alors premier ministre chinois, avait inventé la « diplomatie du ping-pong ». S'il est une négociation fondée sur une Realpolitik dénuée de tout sentimentalisme, s'il existe des négociateurs aussi cyniques et sans scrupules pour protéger ce qu'ils de leurs pays, c'est bien des joueurs d'échecs Zhou Enlai et Henry Kissinger – œuvrant pour le compte de leurs patrons respectifs Mao Zedong et Richard Nixon – m'il e'seir

### Nixon et Mao

Pendant vingt ans, la Chine était devenue pour les Etats-Unis - marqués par l'anticommunisme viscéral de ces deux pères spiri-tuels de M. Nixon qu'étaient le sénateur McCarthy et Foster Dulles - le symbole du commu-nisme le plus diabolique. Il fallait la contenir par une muraille de feu et d'alliances, et protéger avant tout l'allié taiwanais. Pour Mao, depuis la guerre de Corée, et encore plus pendant la révolution culturelle, l'Amérique était une sorte de «Grand Satan» du capi-talisme et de l'impérialisme, l'en-nemi principal bien que «tigre de

Qu'est-ce qui a bien pu rappro cher deux présidents si hostiles l'un envers l'autre, Richard Nixon, qui écrivait en 1967: «La Chine rouge menace, sa menace est claire, présente... et insistante », et Mao, qui affirmait trois ans plus tôt: « L'impérialisme américain est l'ennemi le plus féroce des peuples du monde»? Tout simplement la

Roland Lew.

par Maurice Bertrand.

*LE MONDE* 

diplomatique

• MUTATIONS A L'EST : La Yougo-

slavie à l'épreuve du libéralisme « réellement

existant », par Catherine Samary. - Les camps de relégation, stigmates du totalita-

risme albanais, par Marie-Françoise Allain et Xavier Galmiche. - Gyongyos, une petite ville de Hongrie vit l'incertitude de la transition, par Edouard Bailby. - L'infini désarroi des communistes soviétiques, par Serge Ley-

rac. - Chine qui bouge, Chine immobile, par

TAIRE AU NORD : Les industries d'armement au tournant, par Laurent Carroué. -Défense de la France ou du corporatisme des

armées, par Antoine Sanguinetti. - Penser

les vrais risques du vingt et unième siècle,

En vente chez votre marchand de journaux - 18 F

LE REAMENAGEMENT MILI-

perception qu'ils partageaient de la menace soviétique en ces temps du brejnévisme triomphant, qu'ils avaient vu se manifester en Europe avec l'invasion de la Tché-coslovaquie en 1968, et en Asie avec les accrochages à la frontière chinoise en 1969.

Si l'on y ajoute la volonté de Richard Nixon d'en finir avec la guerre du Vietnam sans ingérence chinoise et celle de Mao d'éviter que le conflit ne déborde chez lui que l'«allié» vietnamien n'en sorte renforcé, on comprend que chacun de son côté – sans se dou-ter, du moins au début, que le futur partenaire faisait la même analyse – ait cherché le contact.

ter d'une nouvelle diplomatie « triangulaire » pour affaiblir l'URSS. Des son élection, il avait lancé quelques signaux que Pékin n'avait pas manqué de décrypter : en mars, le président américain s'ouvrit au général de Gaulle – qui avait reconnu la République popu-laire en 1964 – de son intention d'amorcer un dialogue, lui deman-dant de le faire savoir à la Chine; l'ambassadeur de France à Pékin, Etienne Manac'h, en informa Zhou Enlai. En même temps, Washington fit quelques «gestes» symboliques – levée de l'interdiction de se rendre en Chine pour les journalistes et universitaires, suspension des patrouilles navales

atilisait la «diplomatie du ping-

### «Polo I»

Il est significatif que Pékin ait en recours à ce subterfuge alors que les soldats américains faisaient une incursion au Laos, une méthode qui mit en marche le processus de contacs directs. Il fal-lut ensuite préparer cette rencon-

une résidence de Yahya Khan. déjouer la surveillance, devenue gênante, de diplomates et membres des services secrets américains, pour prendre un avion pakistanais au petit matin.

Tout se passa pour le mieux à Pékin, les deux hommes s'étant jaugés et sachant jusqu'où ils pouvaient aller; le trop curieux journaliste américain James Reston. qui devait visiter la capitale chinoise, fut retenu opportunément à Canton. Après dix-sept heures de tête-à-tête Zhou-Kissinger, les dés étaient jetés.

Le 15 juillet, un communiqué commun apprenait au monde stupéfait la visite pour 1972 du prèsident américain à Pékin. Richard Nixon et Henry Kissinger célébrèrent leur triomphe par un repas de crabe arrosé de Lafite-Rothschild 1961 dans un restaurant à la mode de Los Angeles. Le 20 février 1972, le président américain s'envolait pour Pékin et la rencontre historique avec Mao. A l'automne, la République populaire remplaçait Taïwan aux Nations unies. En 1976, M. George Bush devenait représentant officiel américain à Pékin. Le 1ª janvier 1979, Chinois et Américains établissaient des relations diplomatiques.

Les rapports entre les deux pays allaient revenir au beau fixe, à la grande joie des politiciens et hommes d'affaires intéressés par la «carte» et par le marché chinois. Jusqu'au massacre de Pékin du 4 juin 1989. Voilà qui explique sans doute l'importance accordée par M. Bush à ses relations avec Pékin. Pourtant, en dépit de son engouement pour une Chine qui l'avait propulsé dans l'Histoire et avait fait sa réputation de diplomate, Henry Kissinger n'a pu s'empêcher de mettre en garde contre la redoutable habileté de ses partenaires : «Les Soviétiques offrent leur honne volonté comme prix de la réussite de négociations. Les Chinois utilisent l'amitié comme un licou dans la poursuite des négociations; en offrant au moins à l'interlocuteur les apparences d'une intimité personnelle une subtile contrainte est mise aux prétentions qu'il peut avancer. » Une mise en garde toujours



PATRICE DE BEER

Nbre de n≃

(1) A la Maison Blanche, 1968-1973,



La «diplomatie du ping-pong»: en avril 1971, la rencontre à Pékin entre les équipes de tennis de table américaine et chinoise a servi de prélude au rapprochement officiel entre les deux pays.

Mais un contact discret, qui permettait de ne pas être éclaboussé par un échec et, surtout, de ne pas paraître se renier et prêter le flanc aux adversaires de l'intérieur, conservateurs pro-talwanais aux Etats-Unis, extrémistes de la révolution culturelle et pro-soviétiques en Chine.

Dans ses Mémoires (1). Kissinger raconte avec un luxe de détails comment se déroulèrent ces premiers contacts, dans une atmosphère digne d'un film d'espion-nage de série B. Bien entendu, il s'y attribue le plus beau rôle, de concepteur comme d'organisateur, minimisant quelque peu la parti-jouée par les Chinois..., mais aussi par le président. Il raille en particulier l'obsession médiatique de son patron, oubliant qu'il parta-geait à sa manière le même travers, mais surtout que, s'il était le messager américain de cette his-toire, l'instigateur en fut Richard Nixon. A travers ses souvenirs, et. d'autres, on peut reconstituer ce fascinant puzzle, sur fond d'inva-sion du Cambodge et de scandale

du Watergate. Dès son élection, Richard Nixon avait compris la nécessité de renouer avec la Chine et de profi-

Juillet 1991

dans le détroit de Formose... auxquels Pékin répliqua de même. Pendant ce temps, Kissinger fai-sait e.plancher» discrètement quel-

ques experts sur cette nouvelle politique chinoise, sans en infor-mer le département d'Etat. Il chargea son ambassadeur à Varsovie de réveiller un stérile dialogue depuis des lustres. Il raconte que la première approche du diplomate fut accueillie par une retraite panique du chargé d'affaires chinois, qui, après avoir reçu de nouvelles instructions, se montra particuliè-rement chaleureux. Mais ces contacts à bas niveau étaient insuffisants, et trop voyants.

### Dérouter les alliés

Pour brouiller les pistes - surtout à l'égard de leurs alliés (Saï-gon, Taïpeh et Tokyo pour les Etats-Unis, Hanoï pour la Chine), – il fallut recourir à des émissaires - il fallut recourir à des émissaires secrets; certains, douteux, ne par-vinrent pas à transmettre leur message. On sollicita les présidents roumain (Ceausescu) et pakistanais (Yahya Khan). Ce dernier se mon-tra fort efficace. C'était encore le tra fort efficace. C'était encore le temps de la méfiance, les deux parties échangeant par Pakistanais interposés des messages dactylographies sur papier sans en-tête et non signés, afin de pouvoir, le cas échéant, en nier toute paternité. Très vite, le courant passa, et Agha Hilaty, ambassadeur pakistanais à Washington, dont le frère était ambassadeur à Pékin et la sœur ancienne élève de Henry Kissinger à Harvard, servit de boîte singer à Harvard, servit de boîte aux lettres.

Mais cette volonté frénétique de conclure était contrebalancée par de regrettables contingences extérieures. D'abord l'attitude de rieures. D'abord l'attitude de l'URSS, qui s'inquiétait de ce rapprochement, mais dont la «lourdeur» – selon Henry Kissinger – ne fit que servir les comploteurs. Mais surtout la politique indochinoise de Nixon, qui, elle, retarda le processus: il était difficile aux Chinois de ne pas paraître soutenir leurs alliés vietnamiens, ainsi que le prince Sihanouk et les Khmers rouges – ces «clones» de la révolution culturelle – après l'attaque, d'abord clandestine, puis l'attaque, d'abord clandestine, puis ouverte, du Cambodge par MM. Kissinger et Nixon en 1970.

Mao se livra en mai à une phi-lippique endiablée contre les «impérialistes US», tout en se gar-dant bien d'annoncer une intervention militaire. La Maison Blanche parlait désormais de «République populaire» et autorisait la reprise des contacts et du commerce avec Pékin. Mais Henry Kissinger reconnaît que certains signes chinois étaient passés loin au-dessus de la tête des Améri-

tre, dont M. Nixon souhaitait le secret et dont il voulait aussi être l'unique bénéficiaire médiatique, en fixer une date acceptable des deux côtés. L'accord se fit sur le nom de Henry Kissinger. Yahya Khan - pourtant fort occupé avec la crise du Bangladesh - accepta avec joie le rôle d'intermédiaire. D'autant plus qu'il comptait en accru de Pékin et de Washington.

C'est ainsi que, au milieu d'un voyage d'information apparemment anodin qui le menait de Saï-gon à Paris via New-Delhi et Isla-mabad, M. Kissinger fit sa première escapade secrète à Pékin du 9 au 11 juillet 1971, il y a priouglibui sinct and Chalgue aujourd'hui vingt ans. Quelques rares assistants étaient dans le secret de l'opération «Polo I» (du nom de Marco Polo). Il failut inventer un malaise obligeant 2 vol., 1586 p., Fayard, 1979.

DURÉE

| Le Monde |     |     |    |     |
|----------|-----|-----|----|-----|
| ONNEME   | NTS | VAC | AN | CES |

| Vous n'êtes pas abonné : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, accomps<br>gné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue.                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Vous êtes déja abonné: Vous n'avez aucun supplément à payer pour qui le Monde vous suive en vacances, partout en France métropolitains. Ren voyaz-nous simplement le bulletin ci-dessous sans oublier d'indiquer vot numéro d'abonné. | _ |

FRANCE

ÉTRANGER\*

(voie normale

| 2 semaines                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| * TARIF PAR AVION, NOUS CONTACTER AU : (1) 49-80-32-90                                                                                                    |                      |
| « LE MONDE » ABONNEMENTS 1, place Hubert-Beuve-Méry 94852 lvry-sur-Seis Amention la mise en place de votre abornament vecences récesseta un délai de 10 j | ne<br>an             |
|                                                                                                                                                           |                      |
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES: DURÉE  du                                                                                                                      | _ <del>`</del><br>—— |
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES: DURÉE                                                                                                                          | —>€                  |

| 1                     |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| N                     | RUE                                    |
| CODE POSTAL_          |                                        |
| PAYS                  |                                        |
| VOTRE RÈGLI     N- CB | EMENT ! CHÈQUE JOINT CARTE BLEUE       |
| Expire à fin L_L      | obligatoire                            |
| VOTRE NUME            | RO D'ABONNÉ (si vous êtes délà abonné) |

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

La République, qui avait accepté de libérer les prisonniers et de lever le blocus des casemes de l'armée fédérale a annoncé qu'elle avait démobilisé 10 000 membres de ses forces territoriales, soit un peu moins de ses effectifs estimés à 38 000 hommes. Un premier geste à l'égard de Belgrade qui a demandé une démobilisation totale et qui a présenté deux autres exigences a priori inacceptaLa crise en Yougoslavie et les initiatives diplomatiques

équipements et immeubles pris à l'armée et la police, d'autre part l'abandon du contrôle des frontières par les forces slovènes. Ljubljana estime que l'Etat doit d'abord verser des des dommages de guerre. Les premières discussions ont pris fin sans que la Slovénie accepte les exigences fédérales.

Les pertes provoquées par l'intervention de l'armée yougoslave sont estimées à plus de 2 milliards de dollars, soit 40 % de plus que le budget slovène pour l'année en cours. L'ultimatum concernant ce point a expiré vendredi à midi et celui à propos des frontières, le plus important, arrive à expiration dimanche à midi. Les dirigeants slovènes ont jusqu'à présent affirmé à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de revenir sur ce point considérant que les frontières sont désormais celles de la Slovénie. Néanmoins, M. Dusan Plut, membre de la présidence slovène, a déclaré, ven-

la CEE. Et surtout M. Stipe Mesic, le président de la fédération, a déclaré dans un entretien au journal allemand Bild Zeitung: «La solution sera que les Slovenes continueront à contrôler les postesfrontières mais que les droits de douane seront reversés à la fédération.»

Vendredi, les autorités croates ont accusé la Serbie d'essayer de « déstabiliser» la Croatie en «infiltrant des terroristes» à travers la frontière orientale de cette république, en Slavonie. « C'est une attaque directe contre la Croatie car l'armée 'n'a pas réussi son intervention en Slovénie », a déclaré le directeur du cabinet du président Franjo Tudjman. « La situation est extrêmement tendue en Slovénie », a-t-il ajouté. Le gouvernement de Croatie a demandé à la présidence fédérale d'ordonner « le retrait immédiat dans leurs casernes de bles pour les Slovènes : d'une part la remise des dredi, que cette question devait faire l'objet d'une toutes les unités de l'armée yougoslave ». Belgrade

néacciation tripartite entre Ljubljana, Belgrade et a averti les pays membres de la Communauté européenne « que les demandes formulées individuellement par des pays en vue de la légalisation d'actes unilatéraux de sécession revient à sanctionner une politique du fait accompli, en violation flagrante avec le droit international, et pourraient conduire à la guerre civile », dans un communique publié vendredi à l'issue d'une réunion présidée par le premier ministre M. Ante Markovic.

> A La Haye, les ministres des affaires étrangères des Douze ont décidé d'envoyer, dimanche, une nouvelle mission en Yougoslavie pour tenter d'y ramener la paix et ont décidé d'appliquer un embargo sur les ventes d'armes et de geler leur aide financière. Enfin, le président albanais, M. Ramiz Alia, a ordonné vendredi la mise en état d'alerte de l'armée « en raison du grave danger que constituent les mouvements de l'armée you-

## Les Douze pourraient reconnaître la Slovénie et la Croatie en cas de nouvelle intervention militaire

LA HAYE

(Communautés européennes) de notre envoyé spécial

La «troïka» ministérielle de la Communauté européenne (1) se rendra dimanche 7 juillet, pour la troisième fois, en Yougoslavie. Elle apportera à nouveau son plein soutien à la présidence collégiale, l'invitant à prendre l'initiative de négociations sur l'avenir de la Yougoslavie. Une délégation de fonctionnaires fera également le voyage afin de préparer, en collaboration avec les autorités fédérales et régionales, l'arrivée de la mission de surveillance du cessezle-feu que les Douze enverront sur place, conformément au mandat donné jeudi à Prague par le comité de crise de la CSCE. La Communauté avertit qu'elle pour-rait revoir sa position en cas d'une nouvelle rupture du cessez-le-feu et, en particulier, « d'actions militaires unilatérales ». Le sens de cette mise en garde, que M. Hans-Dietrich Genschen aurait cependant voulue plus explicite, est clair : en cas d'opération offensive de l'armée sédérale, les Douze pourraient reconnaître l'indépen-dance de la Slovénie et de la

Telles sont les décisions arrêtées par les ministres des affaires étrangères des Douze qui étaient réunis

vendredi à La Haye. La déclaration adoptée est un compromis entre la position de l'Allemagne, appuyée par le Danemark, qui pencherait pour une reconnais-sance des deux Républiques séparatistes, et celle des autres Etats membres, dont la France, qui entendent encore donner sa chance à une solution négociée.

La Communauté, dont la «troika» se rend en Yougoslavie à la demande expresse de M. Budi-mir Loncar, le ministre des affaires étrangères, souhaite pro-mouvoir un dialogue constitutionnel, piloté par la présidence collégiale qu'elle a contribué à remettre en selle, où les parties intéressées devraient décider, en dehors de la pression des armes, de l'avenir du pays. «L'Europe doit s'appuyer chaque fois davantage sur le droit ; il est essentiel d'exclure le retour à la force et ce n'est certainement pas le rôle des Douze de pousser à l'émancipation des communautés», a souligné M. Roland Dumas. Pour que ce débat raisonnable que l'on entend instaurer puisse se dérouler dans la sérénité, « il faut éviter que certaines régions soient trop ouvertement sous influence étrangère ». Cette allusion, qui ne ie aucun d à La Haye, a précisé M. Dumas, vise à l'évidence l'Autriche dont les «gesticulations» n'ont pas la cote du côté français ou anglais.

per le surarmement. La Communauté a décrété un embargo sur les livraisons d'armes et d'équipe- lancé un appel a à tous les pays ments militaires «à l'ensemble de qui, en dehors de la Communauté.

Antre condition préalable : stop- Broek, le ministre néerlandais qui, depuis le 1<sup>er</sup> juillet, assure la présidence des travaux des Douze, a la Yougoslavie ». M. Hans van den livrent des armes de cesser de le

faire». Là encore, l'Autriche et la Hongrie sont visées. Les Douze se gardent bien de préjuger des conclusions de ce dialogue qu'ils se proposent d'aider à

mettre en œuvre. « Une fédération ne peut exister et subsister que si elle est acceptée par ceux qui la composent. Cela a une consé-quence : le pouvoir central devra apporter la preuve que cette volonté existe et qu'il n'a pas usé de la force pour la maintenir. Si ce n'est pas le cas, les parties prenantes seront en droit de demander leur indépendance », a expliqué M. Dumas. Sur quelles perspec-tives pourrait déboucher le scénario - conférence de paix plus sanction populaire, type référendum – ainsi imaginé? N'est-ce pas là un moyen de se rallier à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie dont on ne voulait, jusqu'à présent, pas entendre parler? Le ministre français admet que le dialogue «aboutira peut-être à ce qu'une république sorte de la fédé-ration » Mais il fait « une très grande distinction entre la Slovenie et la Croație», semblant considérer que si la volonté sécessionniste de la première est irrévocable, la

lier à une nouvelle configuration de l'entité yougoslave.

tion. Des deux principes contradic-toires sur lesquels s'appuie la posi-tion communautaire – le respect de l'intégrité des Etats et le droit à l'autodétermination des peuples, elle privilégie le second. Surtout, elle ne croit guère à la retenue de l'armée fédérale. Elle aurait sou-haité que lui soit adressé un avertissement très net : toute nouvelle action unilatérale aurait entraîné bliques séparatistes. Les autres Etats membres et, en particulier, la France, ont fait valoir que ce serait là inciter les Slovènes à pro-voquer l'armée pour susciter un incident. La mise en garde se trouve inscrite dans la déclaration.

mais en termes moins précis. Les Douze ont décidé de geler leur aide financière à la Yougosla-vie. Compte tenu de ses modalités le financement des programmes
 à long terme, – cette suspension ne devrait pas avoir d'effet prati-que immédiat. Les ministres des affaires étrangères se retrouveront, des mercredi prochain 10 juillet, à La Haye pour laire le point sur l'état du dossier.

TWO I RHILIPPE LEMAITRE

M. Hans van den Broek, le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, de M. Jacques Poos, le ministre luxembour-L'Allemagne demeure sceptique à l'égard de ces efforts de média-à l'égard de ces efforts de média-

## La déclaration de la CEE

La Communauté et ses Etats membres continuent de suivre avec une grande préoccupation la situation en Yougoslavie, et appellent à une solution pacifique. - C'est aux peuples de You-

goslavie et à eux seuls de décider de l'avenir de leur pays. - La Communauté a décidé de renvoyer la «trolka» ministérielle

en Yougoslavie. - La CEE aura à reconsidérer sa position dans le cas de toute rupture du cessez<del>-le-</del>feu, en particulier en cas d'action militaire

- La Communauté exprime l'espoir que la présidence [collégiale yougoslave] sera désormais en ment. Cela ne sera possible que application ces protocoles aussi

LJUBLJANA

yougoslaves, la Communauté a décidé d'organiser une mission pour aider à stabiliser le cessezle-feu (...) Elle a en conséquence décidé d'envoyer le plus vite possible une troīka de hauts fonctionnaire en Yougoslavie pour mettre en place les arrangements nécessaires. - Au vu de la situation actuelle

A la dernande des autorités

la Communauté a décidé un embargo sur les armes et les équipements militaires applicable à la totalité de la Yougoslavie. - La Communauté a décidé de suspendre les second et troi-

sième protocoles financiers avec la Yougoslavie. Elle espère qu'une normalisation de la situa<sup>EU</sup> tion permettra de mettre en si elle exerce un contrôle politi-que et constitutionnel total sur l'armée populaire Yougoslave. vite que possible de façon à contribuer au rétablissement éco-nomique du pays.

## «La négociation avec Belgrade est encore possible»

nous déclare le président slovène, M. Milan Kucan

BELGRADE

Ģ

.....

de notre correspondante

Le retour des soldats serbes

Le premier train transportant les prisonniers serbes libérés par les autorités slovènes est arrivé en gare de Belgrade, samedi matin 6 juillet. Les jeunes recrues bénéficieront d'une permission de quinze jours. La veille, un groupe de mères d'appelés continuait néanmoins à faire la grève de la faim devant le Parlement pour que leurs enfants servent désorais sur le seul territoire de la Serbie. D'autres « mères courage a avaient réussi, au cours de leur déplacement à Liubliana (le Monde du 6 juillet), à faire rapatrier leurs fils een dangers dans les casernes fédérales de Slové-

A l'arrivée à Belgrade, l'inquiétude réapparaissait sur leurs visages. Elles craignaient que des autorités militaires contre les ieunes qui avaient déserté. «Nous admettons bien qu'ils finissent leur service en Serbie et qu'ils se battent s'il le faut pour la Serbie, mais nous ne les laisserons pas retourner en Slovénie », disait l'une d'entre elles.

Lors d'une conférence de presse vendredi, le général Marko Negocanovic, membre du haut commandement militaire, avait en effet annoncé que les conscrits. qui ne rejoindraient pas leur unité dans les quinze jours seraient considérés comme des déserteurs et jugés en tant que tels. Cette mise en garde de l'armée visait à freiner la vague d'insou-mission qui avait été encouragée par les autorités slovènes tout au long des affrontements et qui ait présager l'effritement définitif d'une amnée fédérale hétéro-

Le général Negocanovic a, par ailleurs, affirmé que les forces territoriales slovènes ne respectent pas le cessez-le-feu ordonné jeudi par la présidence collégiale yougoslave. Il a accusé le premier ministre fédéral, M. Ante Marcovic, de s'être einjuste-

ment» distancé de l'armée yougoslave en déclarant que celle-ci avait agi de son propre chef, sans consulter le gouvernement. « Les événements de Slovénie ont été causés par le gouvernement fédérale», a affirmé le général, qui a ajouté : « Tous ces actes ont placé l'Armée populaire dens une position impossible et la premier ministre cherche désormais des prétextes pour se disculper (...) C'est à l'opinion publique yougoslave d'établir les responsabilités.» En relançant le conflit entre le pouvoir militaire et le gouvoir exécutif, le haut commandement des forces armées entend partager la responsabilité de l'intervention militaire et de l'échec qui s'est ensuivi.

Afin de «réconcilier» les divers mouvements et tendances politiques de la Serbie, le patriarche Pavie, chef de l'Eglise orthodoxe serbe, avait convoqué vendredi les principaux leaders de l'opposition. Au bout de trois heures de discussions, ils ont déclaré que dorénavant € les intérêts nationeux du peuple serbe auront la primeuté sur les intérêts politiaues s.

Par ailleurs, au Kosovo, l'opposition albanaise a accusé les autorités serbes de créer la «psychose de la guerre » en concentrant les forces de l'ordre dans toute cette province du sud de la Serbie, peuplée à plus de 80 % d'Albanais de souche. M. Ibrahim Rugova, qui dirige l'Alliance démocratique, du Kosovo, a en effet annoncé vendredi, à Pristina, que, si la Croatie et la Slovénie quittaient la Yougoslavie, le Kosovo ferait de même. « Les Albanais n'ont que faire de ce qui restera de la Yougoslavie», a indiqué M. Rugova, l'un des principaux leaders de l'opposition. «La CEE, a-t-il ajouté, a désormais compris que l'intégrité de l'Etat yougoslave ne pouvait plus

être maintenue par la force.» FLORENCE HARTMANN

de notre envoyé spécial M. Kucan nous précisera seulement qu'elle ne pouvait avoir lieu «ni à Belgrade ni à Ljubljana, mais seule-Pas ou peu de coups de seu pendant la journée, de nombreux bar-rages levés, le blocus des casernes ment en terrain neutre». Signe de la méfiance qui s'est ins-taurée entre les deux capitales? Oui, fédérales par la garde territoriale slo-vene plus ou moins levé lui aussi, 2 000 soldats fédéraux «prisonniers

économique que nous appelons de nos vaux (...). Mais qu'on ne nous

Le président est sûr, de toute

façon, que «la Slovènie ne peut pas être brisée par les armes. Son indé-pendance est inéluctable puisqu'elle est fondée sur le droit à l'autodéter-

mination des peuples ». « J'espère,

ajoute-t-il toutefois, conscient du ris-

que toujours présent d'un dérapage politique suivi d'une invasion mili-

taire en règle, que nous ne partage-rons pas le sort des Kurdes et que la

communauté internationale n'atten-

dra pas qu'on nous écrase de bombes

envoie pas la force!»

de guerre» libérés et renvoyés chez cux par trains spéciaux, un tiers des 30 000 hommes de la garde slovène en armes démobilisés sur ordre de Ljubljana; à l'heure où la troîka européenne s'apprétait, dimanche matin, à reprendre le chemin de Belgrade, les signes de détente se multi-pliaient en Slovénie. Les avenues de la capitale, Ljubijana, avaient d'ailleurs repris, dès vendredi 5 juillet, le rythme tradi-tionnel: magasins ouverts, foule de passants et embouteillages à tous les feux rouges. Seul le quartier des administrations continuait d'évoquer un Fort-Chabrol, toutes les voies d'accès demeurant bloquées par des barrages et des hommes en armes. Détente sur le terrain donc, mais la guerre des mots, de la désinformation et de la propagande se poursui-vair allègrement entre Ljubijana et Belgrade, les deux capitales multi-pliant les accusations réciproques de mauvaise foi et de trahison des

accords de cessez-le-feu. Dans un entretien au Monde, le président de la République slovène, M. Milan Kucan, un petit homme calme et mesure dans ses propos, tentait de rattraper les touitruantes déclarations de certains de ses ministres. Pour cet ancien apparatchik du Parti communiste slovène – à cinquante ans, M. Kucan a fait sa car-rière dans le parti et n'a jamais exercé d'activité professionnelle autre que syndicale ou politique, - « la négociation avec Belgrade est encore

le président, toujours impeccable dans ses costumes gris, nous annoncera d'ailleurs la rencontre « au plus haut niveau» samedi 6 juillet, « entre des représentants de la République fedérale et les dirigeants slovènes»,

Ljubljana pour mettre au point le programme de la réunion ainsi que l'endroit où elle devait se tenir. M. Kucan nous précisera seulement l'intervention. «L'état-major est uni et idéologiquement solidaire », affirme-t-il. Il ne croit pas non plus à l'hypothèse du coup d'Etat mili-taire de la semaine dernière quand l'armée est intervenue en Slovénie sans autorisation de la présidence « après la guerre qui nous a été imposée, ajoute le premier président démocratiquement élu de Slovénie, rien ne sera plus jamais comme collective. Pour lui, «l'armée a toujours été ainsi, autonome dans ses décisions. C'est à la fois une arme idéologique et une force politique qui s'estime digne de jouer les arbitres».

avani entre nous». Le modèle de relations envisagées pour l'avenir par M. Kucan, « le seul réaliste», insiste-ra-t-il plusieurs fois pendant l'entre-On n'est pas loin de la théorie soutenue par la presse de Ljubljana selon laquelle la présidence collective, plus faible que jamais, est tien, est ni plus ni moins celui de la CEE: « Une communauté économique d'intérêt entre Républiques souve-raines avec possibilité d'intégration lente au niveau politique». Pas aujourdhui l'otage des militaires. Une situation oui expliquerait la dureté de l'ultimatum lancé jeudi d'union privilègiée «avec la Croatie ou quelque autre République (...). De la même manière que le peuple slovène s'est associé aux autres pour former jadis la Yougoslavie, il souhaite aujourd'hui se dissocier (...). Il faut autre le communique de l'approprie de l'approprie de l'approprie de la communique de l'approprie de la communique de la co par Belgrade à la Slovénic (le Monde du 4 juillet). Cet ultimatum, en tout cas, n'a pas arrangé les choses. « A quoi rime ce nouveau chantage? demande M. Kucan. Que je sache, nous n'avons pas été militairement que la communauté internationale vaincus. Nous ne sommes pas non comprenne que la Yougoslavie ne plus une province de Belgrade. Alors sera plus jamais ce qu'elle était, qu'elle ne peut plus exister sur ses fondements idéologiques et structurels d'autrefois. Il est encore possible de négocier les termes d'une dissociation par consensus et d'autononcer l'instau-A-t-on voulu avec ce langage martial transformer une défaite militaire en victoire? Il faut savoir que certains des huit points de l'ultimatum avaient déjà été proposés par nousration de cette communauté d'intérêt

L'accord avec la troïka

Sans se départir de son calme, le président laisse entendre que les autres exigences du porvoir fédéral sont inacceptables. « Pour nous, il reste un seul point à résoudre, et c'est celui de la reconnaissance de notre indépendance. De cela, martèle-t-il, nous sommes prêts à discuter avec la Yougoslavie et avec les Douze euro péens dans le cadre de l'accord conclu avec la troika.» Mais cet accord ne prévoyait-il pas de geler pendant trois mois tout le processus d'accession à l'indépendance, lui à fragmentation et de missiles pour faire queique chose » Déjà, les morts (une cinquantaine au total), les blessés, les dommages économiques infligés à la petite République – évalués à environ 25 milliards de francs par fait-on remarquer? Comment, dans ces conditions, justifier la prise de contrôle des postes-frontières avec l'Italie et l'Autriche par des gardes c'est-à-dire kui-même. Deux envoyés spéciaux du pouvoir central à Bel-grade sont arrivés vendredi soir à l'Assemblée slovène, – tout cela interpréter la déclaration de son

ministre de l'information selon laquelle la fédération yougoslave n'a plus, aujourd'hui, de frontière commune avec ces deux pays M. Kucan hesite un quart de seconde. «Sur le plan formel, il ext effectivement difficile d'affirmer cela puisque la Yougoslavie est encore une

entité internationale L'accord conclu sous l'égide de la troîka peut, selon lui, être interprété de manières diverses. « Belgrade feint de croire que notre déclaration d'in-dépendance, notre acte même d'indépendance serait ainsi suspendu. D'autres laissent entendre que c'est l'entrée en vigueur de notre lai consti-tutionnelle de souveraineté qui est annulée. La bonne interprétation, celle que nous avons soumise à la troika, et qui a été acceptée par elle, c'est que l'accord suspend pour trois mois toute nouvelle mesure de mise en œuvre de notre indépendance. Un point, c'est tout »

Contrairement à ce que beaucoup croient, poursuit le président, « les postes-frontières n'ont jamuis été contrôles par l'armée fédérale. controles par 1 armee seueraic. Celle-ci était contonnée un peu plus loin dans ce qu'on appelle la bande verte [NDLR: à 1 ou 2 kilomètres de la ligne de front d'hier]. Les postes de douanc ont teujours été tenus par des Slovènes et par des maliciaire clovènes Neue et par des maliciaire clovènes Neue et par des particulaires par des la controlle de la controlle des la controlle de la policiers slovènes. Nous n'avons pas créé de situation nouvelle. C'est l'ar-mée fédérale qui a tenté de changer les choses en essavant de prendre sans aucun fondement institutionnel. le contrôle des postes-frontières » Ainsi, la question de la souvernineté vougoslave, disparue des douanes depuis quelques semaines, est-elle habilement éludée par notre interlocuteur.

M. Kucan accepterait éventuellement de reverser à Belgrade les droits prélevés sur les biens à destination de la Fédération yougoslave, mais la Slovénie conserverait évidemment les revenus sur les échanges qui lui sont propres. Pas question, en revanche, d'envisager le retour de l'étoile rouge, symbole du communisme defait mais aussi du fédéralisme moribond, sur les uniformes des douaniers de Slovénie...

PATRICE CLAUDE

Seems of the second sec

Le plus ardent défenseur de la perestroīka au sein du G7, M. Helmut Kohl, n'était guère optimiste, vendredi 5 juillet, à l'issue d'une rencontre de travail de cinq heures, avec le président Gorbatchev, près de Kiev, en Ukraine. Non seulement des manifestations indépendantistes ont accueilli les deux hommes, mais la crise yougoslave et la situation de l'URSS ont été au centre de leurs préoccupations. Le ralentissement du retrait des troupes de Moscou de l'ancienne RDA était également au menu de ces entretiens.

de notre envoyée spéciale

Un membre de la délégation au sein de la commission mixte supervisant le retrait des troupes soviétiques de l'ex-RDA a annoncé, au moment même où le chancelier arrivait en URSS, que le retrait des troupes soviétiques était réporté, parce que les Allemands tardaient à construire les appartements qu'ils avaient promis pour ces soldats en Union soviétique. En juillet, seuls 13 800 militaires partiront, soit 30 % de moins que prévu, a déclaré le colonel Vladimir Strelnikov, cité par l'agence allemande ADN. Il confirmait ainsi des menaces déjà proférées, le 24 juin, par l'état-ma-jor soviétique et qui ont été analysées par des sources gouvernementales à Bonn comme une pression des militaires sur M. Gorbatchev. L'ambassadeur d'URSS en Allemagne, M. Vladislav Terechov, s'était en effet déclaré «surpris» par l'initiative des militaires.

Le chancelier n'a pas évoqué la question lors de sa conférence de presse commune avec M. Gorbatchev. Ce dernier a fait remarquer que la question n'était pas simple « sur le plan humain », que l'URSS apprécie la « compréhension » allemande, le « respect» manifesté en Allemagne pour ses soldats et que Moscou « respecte le traité signé». Le chef de l'Etat soviétique avait pourtant écrit, en juin, à M. Kohl pour l'informer que le coût du retrait de ses troupes (22 milliards de dollars) était beaucoup plus élevé que ce qui avait été prévu lors de la signature du traité germano-sovietique. Il demandait aussi une aide urgente des banques allemandes. Une aide difficile à accorder pour l'Allemagne, en rai-son du coût de l'intégration de l'ex-RDA. Bonn souhaite que les travaux de construction bénéficient à des entreprises allemandes et non turques, qui sont moins

M. Kohl, seul dirigeant du G7 à rencontrer M. Gorbatchev avant le sommet des pays industrialisés à Londres, a bien évoqué l'espoir de voir l'URSS admise comme membre associé au FMI à la suite de ce sommet. Mais il a précisé, en forme d'aveu, que la seule pré-sence du président soviétique à Londres, le 17 juillet, sera déjà importante en soi. Il a déclaré qu'il soutiendrait le président soviétique « par tous les moyens », mais a reconnu ne pas pouvoir être « plus concret ». Le chancelier n'a évoqué ni le fonds de stabilisa-tion que Moscou souhaite voir créer pour son plan de convertibi-lité du rouble, ni les autres formes d'aide répertoriées pour la mise en

œuvre des réformes. En effet, quelle que soit la valeur des lois adoptées par les divers Parlements en URSS – et celle sur les investissements étran-gers votée, vendredi 5 juillet, par le Soviet suprême soviétique devrait être capitale, - ces réformes sont suspendues à la signature d'un traité de l'Union par les Républiques. C'est pour-quoi M. Kohl s'est « surtout intéressé», a dit M. Gorbatchev, à l'état des négociations sur le traité. Celles-ci n'avancent pas vite, même si le Soviet suprême de Russie a provoqué une surprise en approuvant, juste après la fin des entretiens Kohl-Gorbatchev, et à la demande de M. Boris Eltsine, le projet de traité.

> L'ombre de la Yougoslavie

Il l'a fait sous une forme ambi-güe et avec des réserves, mais un pas a été réellement franchi. Il est maintenant évident que le grand problème - pour la survie de l'Union soviétique - est la position de l'Ukraine, dont le Parlement n'a pas accepté le projet qui sera examiné en septembre.

Cette république européenne de plus de 50 millions d'habitants est celle qui peut à juste titre estimer qu'elle n'a pas intérêt à rester au

que». Le président du Parlement de Kiev, le « communiste-natio-nal » Leonid Kravtchouk, se pronienne et compte sur la division des mouvements indépendantistes radicaux pour se faire élire prési-dent au suffrage universel lors d'un scrutin qui a été fixé, ven-dredi, au le décembre. M. Kravtchouk a rencontré M. Gorbatchev, avant les discussions avec M Kohl, et a eu ensuite des entretiens, qui n'étaient pas prévus au programme, avec le chancelier allemand. L'ombre de la Yougoslavie a aussi plane sur ces entretiens et a place M. Kohl dans une situa-tion délicate, son pays ayant pris une position en pointe au sein de la CEE, allant jusqu'à envisager « pour l'avenir » une reconnais-

sance de la Slovénie et de la Croa-

Ironie tragique de l'Histoire enfin, comme lors de la visite de travail précédente d'un dirigeant européen venu assurer M. Gorbatchev de son « soutien total » - celle de M. François Mitterrand, le 6 mai, - les attaques conjointes de l'armée soviétique et des OMON (forces de police spéciales) azerbaidjanais ont repris avec vigueur depuis quelques jours contre des villages arméniens situés en Azerbaïdjan. Des centaines d'Arméniens ont été déportés en hélicop-tères militaires vers l'Arménie, mais les moins chanceux ont été emprisonnés et les récits de tortures subies dans ces prisons se multiplient.

**SOPHIE SHIHAB** 

## Quatre membres présumés de l'IRA acquittés du meurtre de deux touristes

Quatre Irlandais, membres présumés de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), et soupçonnés d'avoir tué au cours d'un attentat le 27 mai 1990, à Roermond, deux touristes australiens qu'ils avaient pris par erreur pour des militaires britanniques, ont été acquittés, vendredi 5 juillet, par le tribunal de Den-Bosch statuant en appel sur cette affaire.

Le procureur avait requis dix-huit aus de prison

Selon cette décision, il n'a pas été prouvé légalement et d'une manière convaincante que ces quatre Irlandais, Paul Hughes (vingtsept ans), Gerard Harte (vingt-sept ans), Sean Hick (trente ans) et Donna Maguire (vingt-quatre ans) revendiqué à l'époque par l'IRA.

Le procureur général avait requis des peines de dix-huit ans de prison contre Gerard Harte, Sean Hick et Donna Maguire estimant qu'ils avaient été les co-au-teurs du meurtre de Nick Spanos (vingt-huit ans) et Stephen Melrose (vingt-quatre ans) et réclamé douze ans de la même peine con-tre Paul Hughes pour complicité.

Le 2 avril, le tribunal de Roermond avait acquitté trois des quatre inculpés. Seul Gerard Harte avait été reconnu coupable du meurtre et condamné à dix-huit ans d'emprisonnement. Le ministère public avait alors décidé d'interjeter appel de cette décision.

## PAYS-BAS

## s'étaient retirés de la compétition ALGERIE: le retour au calme

l'ANC, et Thabo Mbeki, le respon-

cable des affaires internationale

de notre correspondant

L'Algérie a fêté le vingt-neuvième anniversaire de son indé-pendance dans un climat morose, sans solennité ni autre faste que sans solennue in aune rasie que iles drapeaux accrochés sur les bâtiments et les places publiques. La situation politique et les difficultés économiques ont contribué à faire de ce 5 juillet, une journée chômée quasi ordinaire, à peine marquée par les cérépoires du marquée par les cérémonies du souvenir devant les tombes des combattants de l'indépendance.

Les pouvoirs publics redoutaient cette journée, premier jour de grande prière depuis l'arrestation des deux principaux dirigeans du des deux principaux dirigeants du Front islamique du salut (FIS), MM. Abassi Madani et Ali Benhadi. Un important service d'ordre avait été mis en place autour de la mosquée Es Sunna, à Bab-el-Oued, loù, en temps ordinaire, les deux dirigeants emprisonnés seraient vegus nordener. La foule des Edites venus prêcher. La foule des fidèles était au rendez-vous, mais il n'y a

responsables détenus ont prèché la modération à des auditeurs qui, en plein désarroi, semblaient d'ailleurs ne pas vouloir sortir de leur

Les discours ont réclamé la levée de l'état de siège, la fin des poursuites contre les militants isla-mistes, la libération des détenus, avant de mettre en garde le gouvernement contre une répression qui, si elle se poursuivait, risque-rait de fortifier les tenants du Dji-

Devant les fidèles assemblés. MM. Abassi Madani et Ali Ben-hadj ont été symboliquement reconduits dans leurs fonctions respectives de président et vice-président du FIS, mais c'était bien le moins que pouvait faire la direction rescapée de l'organisation, en pleine négociation avec le gouvernement pour ramener le FIS dans le giron des partis fréquentables. Apparemment la direction intégriste ne tient pas à verser de l'huile sur le feu, bien au contraire. Pour leur part, les militaires semblent confiants dans l'évolution de la situation puisqu'à partir de dimanche 7 juillet, le couvre-feu sera repoussé d'une

**GEORGES MARION** 

MON

Le Monde EDITIONS



PLANTIL

## Le siège du Bundesrat restera provisoirement à Bonn

ALLEMAGNE

BONN

de notre correspondant Après la décision du Bundestag ment à Berlin, les Bonnois ont eu le droit, vendredi 5 juillet, à une petite revanche. La deuxième Chambre du Pariement, le Bundes-rat, où chacun des 16 Lander aliemands dispose d'un nombre de mandats proportionnel à sa copu-lation, s'est donné quelques années pour fixer définitivement son siège, mais celui-ci est maintenu pour le moment officiellement à Bonn.

La motion en faveur de Bonn a été adoptée par 38 mandats contre 30. Elle était défendue, au nom du fédéralisme, par les Rhénans de Rhénanie du Nord-Westphalie et

de Rhénanie-Palatinat, les Sarrois, la ville-Etat de Brème et le Schleswig-Holstein. Elle a reçu l'appui, à l'ouest, du Bade-Wurtemberg; à l'est de Berlin, du Brandebourg et de la Saxe-Anbalt. Les adversaires de la résolution, conduits par les Bavarois et le ministre-président de Saxe, le professeur Kurt Bie-denkopf, un transfuge de Rhéna-nie ont tenté de laire prévaloir l'impossibilité de séparer le siège du Bundesrat de celui du Bunde tag et du gouvernement. La déci-sion des chefs des Lander ne doit pas faire illusion car avant l'achèvement du transfert compliqué des principaux organes de l'Etat à Ber-lin, le Bundesrat – qui n'a pas à déplacer un appareil très impor-tant – a tout le temps de revoir sa

### EN BREF

□ CAMEROUN: une importante manifestation neutralisée par le poavoir. - De grands déploiements de force et l'arrestation momentanée des principaux dirigeants ont empêché, vendredi 5 juillet, l'opposition de manifester en masse dans les rues de Yaoundé pour contraindre le pouvoir à organiser une conférence nationale. Venus libérer leurs dirigeants, retenus au domicile de l'un d'eux, une cinquantaine de militants ont été interpellés par la police. L'appel à manifester a été inégalement suivi dans les autres villes camerounaises. - (AFP, AP.)

□ CENTRAFRIQUE : au moins vingt-quatre responsables syndicaux interpellés. ~ Le pouvoir a fait proceder. jeudi 4 et vendredi juillet, à une « ratie » dans les milieux syndicaux, dont au moins vingt-quatre responsables ont été arrêtés, apprend-on de sources diplomatiques. Ils sont accusés d'entretenir un mouvement politique, et non plus social, selon le président Kolingba, qui pense que ce mouvement engage « un proces-sus de régression ». D'autre part, le président a indiqué mercredi, pour la première fois en public, qu'il ne redoutait pas la réunion d'une conférence nationale, demandée par l'opposition. - (AFP.)

□ COTE-D'IVOIRE : oaze étudiants arrêtés pour un lynchage. -Un communique du procureur de la République a indiqué, vendredi 5 juillet, que onze étudiants ont eté arrêtés, accusés d'avoir participé au lynchage d'un de leurs camarades (le Monde du 19 juin). Par ailleurs, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme a protesté contre de récentes interpellations d'étudiants, s'inquiétant « de la poussie progressive du pays vers un Etat policier». - (AFP.)

□ LIBÉRIA : echec des néguciations de paix. - Les représentants du Front national patriotique du Libéria (FNPL) de M. Charles Taylor ont quitté vendredi 5 juillet le sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO) à Abuja, au Nigéria. Outre qu'il ruine l'espoir de paix après dix-huit mois de guerre civile, ce départ risque de remettre en cause l'accord conclu le 30 juin demier entre le prési-dent par intérim, M. Amos Sawyer, et M. Taylor. – (Reuter.)

□ MAROC: scission an sein du mouvement berbere. - M. Mahjoubi Ahardane, ancien ministre d'Etat et porte-drapeau de l'identité berbère, vient de créer le Mouvement national populaire dont il a été nommé secrétaire genéral. Il avait fondé, en 1957, le Mouvement populaire avant d'être évince, en 1986, de sa direction. -

□ ISRAEL : M. Arens réclame une augmentation de l'aide militaire américaine. - Le ministre israélien de la défense, M. Moshé Arens, a demandé, vendredi 5 juillet, aux Etats - Unis d'augmenter de 40 % leur aide militaire annuelle à Israël, soit un accroissement de 700 millions de dollars. M. Arens, qui s'adressait aux représentants d'une organisation sioniste américainc, a estimé que l'aide actuelle 1,8 milliard de dollars - avait été entamée par l'inflation et devait être portée à 2,5 milliards de dollars «si l'on veut garantir la superiorité quantitative» de l'armée israélienne au Proche-Orient. - (AFP.)

□ HATTI: Annulation officielle de la dette envers la France. - Haïti et la France ont officiellement signé jeudi 4 juillet à Port-au-Prince les documents annulant la dette d'environ 55 millions de dollars contractée par le gouverne-ment haîtien. L'annulation a été décidée par Paris dans le cadre de sa politique en faveur des pays moins avancés (PMA). - (AFP.)

□ MEXIQUE : assassinat d'un iournaliste. - Victor Manuel Oropeza, médecin et éditorialiste mexicain connu pour ses diatribes contre le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir à Mexico, a été poignardé jeudi 4 juillet à son cabinet médical. Selon un des dirigeants du journal El diaro de Juarez, où il dénonçait notamment la fraude électorale du PRI, cet assassinat serait l'œuvre «d'un professionnel». - (AP.)

□ AFGHANISTAN : précision. L'entretien avec le commandant Massoud, publié dans nos éditions du 6 juillet, n'avait pas été recueilli à Peshawar, comme indiqué par erreur, mais depuis Pesha-war, au cours d'une liaison radio avec ce chef de la rébellion, qui se trouve dans sa zone d'opération à l'intérieur de l'Afghanistan.

□ PAKISTAN : arrestation du premier ministre de l'Azad Cache-mire - Des troupes ont été déployées, vendredi 5 juillet, dans l'Azad Cachemire – la partie pakistanaise du Cachemire – après le limogeage et l'arrestation, le même jour, du premier ministre sortant de cette province, M. Mumtaz Rathore. Cette double décision est survenue après que M. Rathore, dirigeant du Parti du peuple pakistanais (PPP) de M= Benazir Bhutto, eut de nou-vean rejeté les résultais des élec-tions du 29 juin dernier pour le renouvellement de l'Assemblée de l'Etat, qui donnaient la victoire à son principal adversaire, M. Sardar Abdul Qayyum. - (AFP.)

D PHILIPPINES : démission du principal collaborateur de M= Aquino. - Le secrétaire exécu-tif de la présidence, M. Oscar Orbos, a brusquement démissionné, vendredi 5 juillet, révélant la division du gouvernement sur les moyens d'affronter la crise économique aggravée par l'éruption du volcan Pinatubo. A moins d'un an de l'élection présidentielle, ce départ prive M= Aquino d'un collaborateur jeune et dynamique, savorable à un relachement de la discipline financière exigée par le Fonds monétaire international.

Deux membres de Médecias sans frontières brièvement détenus par la guérilla. - Les deux Européens, membres de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, qui avaient été enlevés, vendredi 5 juillet, par des guérilleros musulmans dans l'extrême sud des Philippines ont été relachés samedi. Selon l'armée, les deux hommes - un Belge et un Néerlandais - sont sains et saufs. - (Reu

## AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD : à la conférence nationale de Durban

## M. Mandela est devenu le président en titre de l'ANC

Vingt-quatre heures avant la fin de leur conférence nationale, les deux mille délégués du Congrès national africain (ANC) réunis à l'université de Durban-Westville se sont donné, vendredi 5 juillet, une nouvelle direction. Comme prévu, M. Nelson Mandela prend - cette fois en titre la tête du mouvement.

DURBAN

de notre envoyé spécial L'ANC joue l'efficacité. Candidat unique au poste de président, M. Mandela est maintenant seul aux commandes de l'organisation anti-apartheid à laquelle il a consacré sa vie. Peu après sa sor-tie de prison, le 11 février 1990, la direction de l'ANC réunie à Lusaka, en Zambie, lui avait taillé sur mesure un poste de vice-prési-dent qui lui permettait, en fait,

d'agir en véritable chef et de représenter son mouvement au cours des nombreux voyages qu'il a effectués à l'étranger. M. Oliver Tambo, victime d'une

attique cérébrale il y a deux ans, très diminué physiquement, n'est pas devenu président d'honneur, comme cela avait été initialement envisagé, mais a président national», un « poste actif», précise-t-on. Celui qui présidait aux desti-nées de l'ANC depuis la mort d'Albert Luthuli en 1967 ne vou-lait pas dételer aussi brutalement. Sa principale fonction consistera désormais à diriger les réunions du

comité exécutif national (NEC), la plus haute instance de l'ANC. M. Walter Sisulu, chef de l'ANC «intérieur» depuis sa libération le 15 octobre 1989, succède à son vieux compagnon de route, M. Mandela, comme vice-président. Il a été élu sans difficulté avec plus de 1500 voix contre seulement 412 à son adversaire mal-heureux, M. Harry Gwala, le représentant de l'ANC pour l'une des régions du Natal, qui passe pour être l'un des derniers piliers « purs et durs » du mouvement communiste en Afrique du Sud. Deux autres candidats galonnés mais plus jeunes, MM. Chris Hani, le chef d'état-major d'Umkhonto we Sizwe (la Lance de la nation), la branche armée de

qui occupait la place depuis 1969. M. Ramaphosa était depuis 1982 à la tête de l'Union nationale des mineurs (NUM), le plus puissant syndicat sud-africain. Agé de trente-neuf ans, il incarne l'ANC M. Ramaphosa, un adjoint d'avenir C'est l'un des poulains de

dès mercredi. Sans que cela soit

non plus une surprise, l'évenement le plus significatif de ce serutin

reste l'élection de M. Cyril Ramaphosa au poste de secrétaire general, aux dépens de M. Alfred Nzo.

M. Mandela, qui a pu apprecier l'homme à sa juste valeur dès sa libération. Car M. Cyril Ramaphòsa fut le grand organisateur du Comité national de réception du « camarade Nelson » lorsque celui-ci quitta la prison de

Ovationné par les délégués, qui l'ont porté en triomphe à la tribune, où il a reçu l'accolade de MM, Tambo et Mandela, M. Cyril Ramaphosa est l'un des dirige noirs les plus appréciés du moment. Au sein de sa commu-nauté d'abord, où il jouit de l'es-time de l'a ensemble des travail-leurs », des militants du Parti communiste (SACP) et, plus géné-ralement, des défavorisés, qui voient en lui un « Robin des Bois des temps modernes ». Chez les Blancs ensuite, où ses qualités de négociateur sont craintes et respectées dans le monde des affaires.

Petit et râblé, M. Ramaphosa, l'enfant de Soweto, est aussi l'homme providentiel pour M. Mandela, qui cherchait depuis plusieurs mois quelqu'un capable de prendre en mains l'organisation et la restructuration de l'ANC. Les premiers mots de M. Ramaphosa, en tant que secrétaire général, sont sans équivoque. «Il faut retrousser nos manches et nous mettre à la tache pour faire de l'ANC une organisation bien huilée », a-t-il déclaré vendredi soin: Le nouveau président peut être confiant. Les « élections démocratiques » - organisées et supervisées par une contmission indépendante – ont porte à la tête de l'ANC «les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.»: M. Mandela aura la haute main sur le politique, M. Ramaphosa contrôlera l'appareil.

FRÉDÉRIC FRITSCHER

La fête nationale a été célébrée

dans la morosité

Important service d'ordre

eu aucun incident. Bien au contraire, les remplaçants des deux

sommes bien conscients que la déci-sion ne dépend pas de Beyrouth. C'est

tion de l'Etat sur Jezzine, affirme M. Webbé, puisque tous les prétentes à l'occupation israélienne ont été

levės...». « L'armée doit noursuivre

son déploiement sur Jezzine, qui n'est pas inclus dans la résolution 425 du Conseil de sécurité, renchérit Mousta-

pha Sand. Nous espérons que les

Etats-Unis tiendront leurs promes maintenant que le gouvernemen fait tout ce qu'ils voulaient.»

palestinien; l'inquiétude reste vive.

«N'importe quoi paut encore mettre le feu aux poudres, n'importe quel inci-dent peut tout redéclencher», affirme Moustapha Saad, qui n'est pas loin

d'estimer que le gouvernement, en s'en remettant totalement aux pro-messes américaines pour l'exécution

de ce déploiement au sud, a pais un

risque porteur de nouveaux conflits si celles-ci ne se réalisaient pas.

Isolés dans leurs camps, dont ils l'osent sortir, les Palestiniens ne

savent pas trop ce qui les attend « C'est un massacre | » affirme une

vicille feanne en pleurs qui vient d'enteuer son, fils, « Nous sommes

fatigués; nous ne voulons qu'une place

pour vivre. Pourquoi, se lamente t-elle, les résolutions de l'ONU appliquée:

pour les uns ne restent-elles pour nous que de l'encre séchée sur une feuille de papier?»

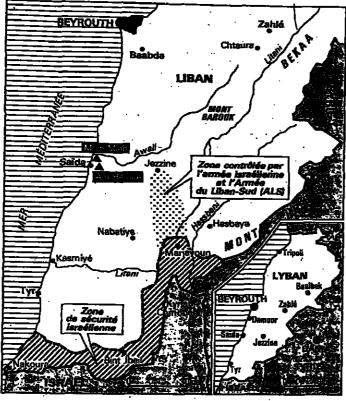

« On traverse rapidement et on ratisse après », crie un officier à la tête d'une quinzaine de blindés. «Tout le monde à terre!» hude un soldat à quelques civils venus accueil-lir cette armée, dont, dit l'un d'eux, « on espère qu'elle sera juste ». Déployée jusqu'aux limites des camps qui, depuis quarante ans, s'étaient quelque peu étendus, l'armée a rejeté à l'intérieur de ceux-ci des milliers de civils qui ne savent où s'installer.

A Mich-Mich, dans une école trouée mercredi par les obus, une dizame de familles s'entassent dans les sous-sols. Habitants du village qui jouxte le camp, ils ne peuvent rega-gner leur foyer. « Qu'ils nous laissent au moins récupérer nos offaires, implore Salhia, quarante-huit ans, dont c'est le cinquième exode, mais dont c'est le cinquième exode, mais même cela, ils nous le refusent.» A une vingiaine de mètres, un soldat confirme: all est intendit de les laisser rentrer.» Plus bas, quelques-uns de ses camarades tentent de briser à coups de crosse une porte cadenassée. Gêné, l'officier assure : « C'est un

dépôt d'armes. » Des armes et des munitions, les Palestiniens en ont abandonné beaucoup sur leurs posi-

avec Washington

Dans le camp d'Aïn-Héloué, le res-ponsable de l'OLP, M. Zeid Wehbé, lache, laconique: «Ils se sont trom-pés. Ils croient que c'est Jezzine (sons controlle israélien) ici.» L'accord qu'il a été force d'accepter jeudi soir - «pour éviter un nouveau massa-cre», précise t-il - donnait aux Palestinicas jusqu'à samedi 6 juillet, soit moins de quarante-huit heures, pour rassembler à Saïda, sous contrôle de l'armée, leurs armes lourdes et moyennes « Celles-ci, précise M. Welibé, resterant la propriété de l'OLP, qui pourra les transporter où elle vent » «Les armes, sjoute-t-il, ne sont pas un gros problème. La présence des hommes est plus importante

Ser ce point toutefois, rien n'est encore clair. L'armée a, certes, assuré qu'elle ne demeurerait pas dans les

# camps, mais la présence de ces six mille combattants environ ne servirat-elle pas de nouveau prétexte, s'inquiète un responsable. Déjà, selon M. Moustapha Saad, leader politique de Saida, les combattants arrêtés par l'armée libanaise et qui ne sont pas. palestiniens seront expulsés. « La solution siruétes) doir atte trouble. Commun. Abdellah Siradi « la force de ces six mille commun. Abdellah Siradi « la force de commun.

On y rencontre aussi des geus hors du commun. Abdellah Siradj «la solution, ajoute-t-il, doit être trousée pour ceux qui ne sont pos de Saïda, » Mais où peuvent-ils aller, puisque nombre d'entre eux sont venns à la Lanterne », alias Serge Bard, cinéaste français d'avant-garde de la fin des années 70, est aujourd'inii «volontaire» (moutooud) de la police religieuse et homme d'af-faires à ses heures. Les eunuques suite de la guerre des camps de Bey-routh? Or Chatila et Borj-el-Brajneh n'ont jamais été, maigré les pro-messes et l'argent offiert, réconstruits. Au contraire, leur accès est quasi-ment interdit. abyssms, affectés au bon déroulement de la prière autour de la Kaaba, vaquent à leur pieuse occu-«Tout ce règlement n'est qu'à son début», assure M. Wehbé, qui pour-suit : «Nous faisons face à une déci-sion américano-israélienne, et nous

#### Un océan de tentes

Que de piété et d'abnégation son ne depend pas de Beyrouth. C'est toute la présence palestinienne au toute la présence palestinienne au Sud-Liban qui est visée, et la meilleure preuve en est que lorsque l'armée isarélienne a bombardé Saïda il y a un mois - l'un des plus violents bombardements depuis 1982 - l'armée fibanaise n'a pas tiré une balle.» « Nous attendons maintenant la position de l'Even per femène affirment. chez ce million et demi de pèle-rins, rassemblés sous un océan de teales, dans la plaine désertique d'Arafat, avant leur départ collec-tif vers le ravin de Mina! Là, ils vont vivre ensémble trois jours . durant, lapidant les stèles qui incament le Petit. le Moven et le Grand Satan, puis procédant au sacrifice rituel à la mémoire d'Abraham. Chaque pèlerin ayant préalablement acheté un «bon» de sacrifice, une bête sera immolée, à son bénéfice spirituel, dans des abattoirs ultramodemes. La viande sera offerte aux pays islamiques nécessiteux, tandis que les industriels français du cuir de Mazamet (Tarn) récupérerent les peaux.

Dès jeudi soir, indique-t-on à Beyronth, le gouvernement libanais a
pris contact avec Washington pour
régler un problème qui engage avant
tout Israel, puisque la milice du général Lahad, officiellement en charge de
Jezzine, est totalement inféodée à
l'Etat hébreu. En attendant, malgré le
calme revenu à Saïda, l'atmosphère
reste tendue, tant ofté libanais que
ralestinien: l'inquiétude reste vive Mina, le forum de l'oumma. Le Palestinien de Galilée, citoyen d'Israël, y tombe dans les bras de son frère émigré au Brésil. L'exilé politique marocain y retrouve ses parents. Le Chinois fraternise avec le Togolais, le Yougoslave avec le Turc. Et, au sommet des collines rocheuses dominant ce ravin populeux, trône le petit Versailles du roi Fahd, où il reçoit les officiels et les journalistes.

#### Les soviétiques miraculés

S'y retrouvent le sultan de Brunei, Nabih Berri le chef de la milice chiite libanaise Amal, en cain, les muftis de Tachkent et de Constanza (Rollmanie) et l'ancien champion de boxe Mohamed Ali, inexpressif et titubant comme tant de parkinsoniens. Discours fleuris Déjeuner plantureux.

Un hadj exceptionnellement fra-ternel. S'il fallait ajouter une ultime touche de concorde à cet tisme sans précédent depuis FRANÇOISE CHIPAUX 1924, date de la prise de La Mec-

que par les forces saoudieunes, ajoutous que quatre cents Irakiens étaient également du voyage, aux frais du souverain de Ryad.

Le hadj de l'an 1411 du calen-drier lunaire musulman se sera déroulé le plus ordinairement du monde. Tous ceux - et ils étaient légion - qui prédisaient au mieux une annulation de ce rassemble ment mondial de l'islam, pour cause de boycottage par les fidèles d'une Terre sainte « souillée par les wahhabites hérétiques et leurs alliés américains, nouveaux croisés», au pire un soulèvement des pèlerins, en auront été pour leurs frais.

Aucun chemin ne mène plus à Bagdad. Tous les chemins mènent désormais à La Mecque. Ce pèlerinage devait rebuter des millions de musulmans en rupture de ban avec les pétrocraties du Golfe : il aura – coïncidence providentielle - non sentement drainé des «invités d'Aliah» de tous les recoins de Islam. l'ensemble des terres où retentit chaque jour l'appel du muezzin), mais également battu le rappel de musulmans onbliés, un demi-siècle durant, derrière le rideau de fer et sous la chape nfernale des paradis socialistes.

Aux yeux de ces miraculés, il n'y a qu'un libérateur, le roi Fahd Ben Abdelaziz, « serviteur des Lieux saints» de son état depuis le 7 octobre 1986, lorsqu'il décida de troquer le titre de « Majesté» contre cette pieuse charge inaugurée par le grand Saladin (mort en 1193), celui-là même dont Saddam Hussein se présentait comme l'héritier et le continuateur.

### Le poids de l'Asie

Les Saoudiens ne manquent pas de reprocher aux Etats musul-mans, comme l'Algèrie, la Libye, la Syrie et l'Irak, de s'êtré abstenus, naguère, d'user de leur « ami-tié» avec l'ours russe pour le prier de desserrer ses griffes sur les croyants soviétiques. Ils rappetient aujourd'hui qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour y introduire de l'air et de l'argent frais, afin de rendre à l'islam Tachkent, Samarcande et Boukhara, la patrie de l'iman El Boukhari, le plus illustre collationneur des hadiths (les dits croyants soviétiques. Ils rappellent et gestes du Prophète).

Il ne s'agit pas là, il s'en fant, que de charité islamique. Mieux avertie que jamais du mélange de

convoitise et d'aversion que son opulence, comme sa mainmise sur les Lieux saints, nourrissent singulièrement dans le monde arabe, la dynastie saoudienne s'acharne à élargir le champ d'extension de 'islam en direction de l'Asie, qui en forme désormais le centre de gravité démographique.

La seule Indonésie compte autant de fidèles du Coran que la totalité des pays arabes, soit près de deux cents millions d'âmes. L'islam, une religion asiatique? Absolument. Il n'y a qu'à se pro-mener à La Mecque ou à Médine pour toucher du doigt, à chaque pas, cette réalité. Chauffeurs de bus, ouvriers du bâtiment, restaurateurs, balayeurs, mais surtout pèlerins proviennent, pour la plu-part, de la Malaisie, de l'Inde, du Bangladesh et du Pakistan. Sans parler des réfugiés accouras depuis le Caucase, le Daguestan et le Turkménistan juste avant que le ridean de fer léniniste ne tombe.

Devenus de prospères capitalistes – le milliardaire mecquois Adnan Kashoggi en est issu, – ces immigrés, aujourd'hui détenteurs de la nationalité saoudienne, renouent, avec une joie bouleversante, des liens de famille radicale. ment coupés pendant soixante-dix ans. Grâce et les médias saoudiens seront constamment là pour le rappeler, aux efforts du «serviteur des Lieux saints».

Cehui-ci prend en charge, personnellement, les frais de pèleri-nage de 4774 Soviétiques et albanais. A ces derniers, il fait également don de 250 000 exemplaires du Coran. Le tout pour la somme de 35 millions de ryals (1 ryal = 2 F). La presse saoudienne ne trouve pas assez de colonnes pour lover la royale prodigalité de Fahd. Une dizaine de quotidiens, dont trois en anglais, en célèbrent chaque matin les largesses. Après quoi, s'étalent les discours, les communiqués et les

Ayant finalement en raison de toutes les idéologies rivales (nassérisme, kadhafisme, baasisme, chiisme et communisme), les Saoudiens triomphent, avec-une modestie de façade : « Cela découle de la volanté d'Allah.» Il ne restait plus aux thuriféraires, tel Distal Aissa, le directeur de la Maction du que diche Expetien El Alchbar (les Nouvelles), qu'à inviter les journalistes présents en Arabie saoudite à soutenir la «candida-ture du roi Fahd pour le prochain prix Nobel de la paix»!

SUMANE ZEGHIDOUR

## Kermesse de la paix dans les ruines de Beyrouth

BEYROUTH

de notre correspondant

« Chantons la paix »: il n'existe pas au Liben de slogan plus mobilisateur. Lancé par une station de radio et une chaîne de télévision de ce qui fut le « réduit chrétien », il a effectivement attiré une foule fut le « réduit chrétien », il a effectivement attiré une foule nombreuse, venue de toute la capitale, sur la place des Canons – ou des Martyrs. On ne pouvait rouver de lieu plus symbolique de la guerre. Remodelé par la mitraille en un champ de ruines surréaliste, surmonté de son cèdre rouillé et criblé d'éclats, mais toujours debout, l'endroit à été si maccessible durant seize ans que le souvenir s'en était estompé. Ce n'était plus qu'une carte postale jaunie. Il a été rebaptisé pour la circonstance place de la Pab.

L'émotion était bien au rendez-vous pour quelque vingt mille à vingt-cinq mille per-sonnes. Les gens venus des quartiers musulmans étaient présents en aussi grand nom-bre que ceux des quartiers chrétiens. On a agité des dra-peaux libanais, mais la kerpesux libariais, mais la ker-messe de la paix a tourné court. La foule fit preuve de borne volonté, mais, populaire, imprégnée de musique arabe, elle ne vibre pas aux chansons qu'on lui offrit, comme celle des Bastles alors aux chansons des Beatles, alors qu'elle se serat aussiee aux compannes de Fairouz, Zaki Nassif, Madih Safi ou autres chanteurs. Des brutalités policières, afin d'évi-ter des débordements vers l'enclos des officiels – où se trouvalent ministres, députés, ambassadeurs et l'épouse du président de la République, — ont aussi besucoup contribué à refroidir l'enthousiasme des

On peut néanmoins retenir le mouvement spontané des Bey-routhins, même si, finalement, ils furent désorientés et décus. Jemais, à l'époque de sa spiexdeur, la place des Canons n'avait rassemblé tant de

LUCIEN GEORGE

Un entretien avec le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

## «Les frontières fortifiées et les dispositifs juridiques ne suffiront pas à endiguer les flux migratoires»

nous déclare M. Alain Vivien

«Le monde développé se trouve aujourd'hui dans la même situa-tion que l'Empire romain au III siècle après Jésus-Christ. » Secrétaire d'Etat aux affaires etrangères et historien de forma-tion, M. Alain Vivien aime bien les références au passé, même loin-

Sous l'autorité de M. Roland Dumas, il a notamment en charge les Français de l'étranger mais s'occupe aussi - avec d'autres -des étrangers en France. Et, en tant qu'élu local - maire de Combs-la-Ville et administrateur de la ville nouvelle de Melun-Sé-nart, – il affronte sur le terrain les problèmes de l'immigration. Autant de raisons pour réfléchir, avec quelque recul, sur le racisme et la zénophobie.

« Nos sociétés vivent un double nitos societes d'un côté, une phénomène: d'un côté, une richesse considérable, et sans cesse accrue; de l'autre, une dépression démographique en aggravation constante. Les pays en voie de développement sont donc tentés d'occuper le «vide riche» que nous constituons à leurs yeux. Faut-il, comme l'Empire romain jadis, dresser un times, une frontière for-tifiée? Faut-il envoyer des canon-nières? Nous armer de dispositifs juridiques pour contenir les mouve-ments de population? Rien de tout cela ne suffira à endiguer les flux migratoires.» Que faire? D'abord agir à la source, en intensifiant l'aide au développement, en particulier de l'Afrique noire et du Maghreb, mais sur la base d'un avrai partenariars, purifié de tout paternalisme. M. Alain Vivien fait

« Je suis venu à la politique avec la guerre d'Algérie. J'avoue une émotion personnelle quand je vais à Alger, que je traverse Bab-el-Oued. Pourtant, il n'y a aucune raison de traiter sur le mode affete raison de traiter sur le mode affete raison de traiter sur le mode affec-tif les relations entre les deux rivès de la Méditerranée. La France et l'Algérie sont deux grands États aux histoires entremèlées. Il faut voir ce que l'on peut faire ensemble avec calme et sérénité. (...) Toutes les bases sont là. Après tout, on n'a jamais autant parlé français en Afrique du Nord ni lamais autant accueilli de Maghrébins en France. Mais nous n'avons pas à nous accueilli de Maghrebins en France. Mais nous n'avons pas à nous accorder des privilèges mutuels. C'est pourquoi j'at toujours dit, à propos de l'achat par la France du gaz algérien à un prix préférentiel que c'était une mauvaise méthode de ne pas laisser jouer les lois du marché.»

L'idée chère à M. Vivien, c'est la coopération décentralisée, indispensable complément, selon ini, de l'effort entrepris par l'Etat. « Il s'agit d'aller au-delà des jumelages traditionnels qui permetialent aux maires de se rencontrer et de bavarder aimablement. Il faut à la faveur de les contacts enraciner des ophrations de divelopment. On javeur ue ces comueus envaciner aes opérations de développement. On peut passer des accords de partena-riat avec les pays où règne un minimum de démocratie et tisser

partie de ceux qui souhaitent dépassionner les relations entre la France et ses anciennes contrées d'outre-mer.

Coopération
décentralisée

«Je suis venu à la politique avec la guerre d'Algérie. J'avoue une émotion personnelle quand je vais à Alger, que je traverse Bab-el-Oued. Pourtant, il n'y a aucune raison de traiter sur le mode affecture.

ainsi, au delà du discours, des milliers de liens techniques, concrets entre les collectivités françaises et les régions, villes ou villages étrangement du travail des ONG (organisations non gouvernementales) qui sont sur pace, mais n'ont pas loujours beaucoup de mayens. Définissons des thèmes d'intervention, puis associons l'Etat, les collectivités et les ONG. Cette concertation permettra d'éviter des opérations contradictoires ou de « jaux dève-loppement ». loppement ».

#### Triple rigueur

Cette forme de partenariat, constate M. Vivien, influe favorablement, en France même, sur les mentalités. « C'est une arme efficace contre le racisme. Dans ma propre ville, à Melun-Sénart, vit une population étrangère non négligeable. Mais nos jumelages avec des villes de Mauritanie et d'ailleurs y privent le Front national de son terreau habituel. Il ne fait que 6 % aux élections. Chez nous, il n'y a pas de résurgence du n'y a pas de résurgence du ger en ce sens les échanges interna-

Tout cela n'empêche pas M. Vivien de prêcher la fermeté contre l'immigration clandestine, pourvu qu'on s'entende sur ce terme. «Les clandestins sont ceux qui arrivent chez nous sans papier, sans base culturelle, ni professio-nelle, uniquement attirés par l'ap-pel d'air démographique.»

Le secrétaire d'Etat veut atta-

quer le mal à sa racine : «Les clandestins dotvent être reconduits aux frontières. Mais il faut aussi être très rigoureux à l'encohtre de ceux qui font appel à eux, les exploitent sans les déclarer, les tiennent pour des esclaves. C'est le rôle d'un gouvernement socialiste. Pour liquider le dispositif scanda-leux que tout le monde connaît au Sentier, nous avions proposé d'Ins-taller un centre du textile à Marneia-Vallèe. Nous nous sommes heurtés aux intérêts du Sentier et au laxisme – sinon à la complaisance – de la mairie de Paris.» M. Vivien préconise aussi une meilleure gestion des agences de l'emploi. « Dans ma ville, observet-il, le secteur du bâtiment offre des emplois qui ne retiennent pas l'intérêt des ressortissants français disponibles sur le marché. Ceia s'explique par le jeu combiné des aides publiques maintenues au-delà du raisonnable, de la complaisance des colleaivités publiques et du travail au noir, ce vrai régulateur qui empêche l'explosion. Il faut dire -« Cela suffit, on ne joue plus avec ... les faux chômeurs.»

Traiter le problème de l'immigration appelle donc, selon M. Vivien, une triple rigueur : vis-à-vis des a clandestins sauvages ». du patronat et de la gestion trop laxiste des propositions d'embauche. « Si on ne fait qu'une chose, ou seulement deux sur trois,

JEAN-PIERRE LANGELLIER

IRAN

## L'accord sur le contentieux avec Paris devra être conclu avant la visite de M. Mitterrand

Le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, a assuré, vendredi 5 juillet, qu'aune grande partie» du contentieux entre l'Iran et la France avait été e réglée». Il a déclaré qu'il ne restait plus qu'un point sur lequel s'entendre, et que cela devrait ètre fait avant la visite en Iran de M. François Mitterrand, à l'automne.

M. Velavati, qui a regagné Téhé-M. Velayati, qui à regagne l'enc-ran jeudi soir après une visite de quarante-huit heures à Paris, a précisé qu'un « accord en seize points a été réligé, dont quinze ont reçu l'accord des deux parties, le seizième devant être réglé probable-ment avant la visite à Téhéran, au

mois de septembre, de M. Mitter-rand ». Selon les termes de cet accord, les relations franco-iranienos a prendront une aliure pius régulière et les ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontreront annuellement », a ajouté M. Velayati, selon qui l'accord prévoit également « la formation d'une commission économique mixte entre les deux pays».

La conclusion d'un accord a achoppé sur une demande iranienne de prélèvement d'uranium enrichi dans le cadre de la participation de Téhéran à Eurodif, reje-tée par Paris (le Monde du 5 juillet). - (AFP.)



## Le gouvernement n'a été contraint d'engager sa responsabilité que sur un seul projet de loi

La session extraordinaire du Parlement s'est terminée vendredi 5 juillet. Vingt-cinq projets et cinq propositions de loi ont été adoptés de facon définitive par le Parlement au cours de la session de printemps et des deux courtes sessions extraordinaires qui l'ont encadrée. Le gouvernement de M= Cresson s'en est sorti mieux que prévu : il n'a engagé sa responsabilité, à trois reprises, que sur un seul texte.

très passionnelle des débats à l'As-semblée nationale, deux des quinze textes les plus importants (1) adoptés depuis le 19 mars dernier l'ont été à runanimité. Il s'agit de la proposi-tion de loi déposée par M. Laurent Fabius et cosignée par les présidents des groupes RPR, UDF, UDC et PS-sur la publicité des auditions des commissions d'enquête parlemen-sime et d'autra part d'un contré de taires, et, d'autre part, d'un projet de loi visant à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des lieux d'habitation et de travail.

Un autre, portant sur la réforme de l'aide juridique, a bénéficié de l'abstention des trois groupes d'op-position et du PC. Un seul, en evanche, a dû faire l'objet, à chacune des trois lectures qui lui ont été consacrées, d'une application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution: le projet portant diverses dis-positions d'ordre économique et financier, qui procure au total près de 11 milliards de recettes supplémentaires à l'Etat.

Entre ces deux extrêmes, quatre textes seulement, toujours parmi les quinze les plus importants, ont été adoptés grâce à l'abstention du groupe communiste: le statut de la Corse, la loi d'orientation sur la ville, le soutien au bénévolat dans les associations et le projet portant diverses mesures d'ordre social, qui inclut notamment la revalorisation

Les députés communistes, en revanche, se sont opposés à cinq textes : la réforme hospitalière, celle des procédures civiles d'exécution, la réglementation des écoutes téléphoni-ques, l'ouverture de la fonction publique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et la ratification des accords de Schengen. A l'exception de la réforme hospitalière, ces textes ont donc été adoptés grâce à l'abetation ou a rate formas hospitalisme. l'abstention ou au vote favorable

> La radicalisation de la droite

Au sem de l'opposition, les trois groupes RPR, UDF et UDC ne se groupes KFK, UDF et UDC ne se sont séparés qu'en trois occasions; lors de la réforme de la fonction publique, le RPR s'est abstenu tan-dis que l'UDF et l'UDC votaient pour; le groupe UDC s'est abstenu sur la réforme des caisses d'épargne sur la réforme des causses d'épargne alors que le RPR et l'UDF ont voté contre; et enfin, à l'occasion du projet de loi instituant une solidarité financière entre les communes, lors une majorité de députés UDF et UDC s'étaient abstenus, en première

## Les derniers textes adoptés

- Soutien an hénévolat dans les associations. - L'Assemblée nationale a adopté définitivement, vendredi 5 juillet, le projet de loi portant diverses mesures de soutien au bénévolat dans les associations. Ce texte ouvre aux salariés membres d'une association la possibilité de bénéfi-cier d'un congé de représentation et permet le contrôle de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds collectés par des organismes faisant appel à la générosité publique. Le groupe PS a voté pour, les commu-nistes se sont abstenus, l'UDF, le RPR et l'UDC se sont prononcés

- Publicité des commissions d'esquête parlementaire. - L'Assemblée a adopté définitivement et à l'unanimité, vendredi 5 juillet, la proposition de loi de M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, cosignée par les présidents

son opposition au texte. Après l'ac-cord du 10 avril concretisant l'union de l'opposition sous l'égide de l'UPF, les velléttés d'indépendance du groupe centriste se sont cependant heurtées à la pression de ses partenaires RPR et UDF.

C'est ainsi qu'après le vote acquis à une voix de majorité, celle de M. Edmond Gerrer (UDC, Hant-Rhin), sur le projet de loi relatif à l'administration territoriale – dont l'adoption définitive n'est prévue qu'à la prochaine session d'automne, - l'intéressé a tenu à rec-tifier son vote. Mais, surtout, au terme de l'examen du projet de réforme hospitalière, mercredi 3 juil-let, deux députés centristes, MM. Gérard Vignoble et Jean-Jac-ques Jegou, ont été exclus de l'UDC pour avoir enfreint les consignes de vote données par leur groupe.

En dressant le bilan de la session parlementaire du printemps, le ministre des relations avec le Parlement, M. Jean Poperen, s'est plaint, jeudi 4 juillet, des «manœuvres d'obstruction» développées à l'initiative des groupes de droite et du cen-

des groupes RPR, UDF, UDC et PS, qui établit le principe de la publicité des commissions d'enquête parlementaire (le Monde du 5 juillet). Ce texte, qui entrera en application des commissions de la commission de tion dès sa promulgation, permettra notamment de rendre publiques les auditions de la commission d'enquête en cours, sur le finance-ment des partis politiques et des campagnes électorales.

Cette commission devrait se réunir, mardi 9 juillet, pour fixer le nouveau calendrier des auditions et elle pourrait décider, à cette occasion, de réentendre publiquement l'ensemble des personnes déjà convo-quées, afin de respecter le principe d'égalité devant la loi. Les députés devront en outre, déposer une pro-position de résolution, afin d'obtenir la prolongation de trois mois de la durée de la mission de la commis-sion sur le financement des partis.

tre. « Dépôt d'amendements répétitifs ou sans intérêt, abus des motions de censure, dépassement des temps de parole, demandes de suspension de séance en série, multiplication des rappels au règlement en ont été les principales manifestations », a-t-il jugé sévèrement.

Si, pour l'essentiel, l'analyse du travail parlementaire est exacte, il faut cependant souligner qu'il n'y a eu, au cours des seize semaines de session, que deux motions de censure: l'une, le 11 avril, sous le gouvernement de M. Michel Rocard, déposée à l'initiative de l'opposition sur a la confusion des pouvoirs »; l'autre, le 17 juin, après la nomination de M. Edith Cresson comme premier ministre, en réplique à l'en-gagement de responsabilité du gouvernement sur le projet portant diverses dispositions d'ordre écono-mique et financier.

L'une et l'autre ayant échoué, M. Poperen a pu conclure son bilan de la session en affirmant que, « si les évolutions constatées se confirles évolutions constatées se confir-ment, on pourra considérer que le gouvernement, non seulement ne ren-contre pas de majorité pour le renver-ser, mais qu'il bénéficie d'un concours réel de la part du Parti communiste, sans perdre pour autant l'apport occasionnel des voix d'un nombre non négligeable de députés centristes auxques la radicalisation de la droite ne convient manifestede la droite ne convient manifestement pas».

JEAN-LOUIS SAUX

(1) Notre échantillon, forcément un peu arbitraire, des quinze textes jugés les plus importants, comprend : le projet de solidarité financière entre les communes, le staint de la Corse, la publicité des auditions des commissions d'enquête parlementaires, la réforme de la fonction publique, la loi d'orientation sur la ville, la réforme hospitalière, celle des caisses d'épargne, la réforme de l'aide juridique, la régementation des écoutes téléphoniques, la réforme des procédures civiles d'exécution, le soutien au bénévolat dans les associations, l'accessibilité des lieux d'habitation et de travail aux personnes handicapées, le projet portant diverses mesures d'ordre social et celui portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et, enfin, la ratification des accords de Schengen.

L'université d'été des adhérents directs de l'UDF

## M. Giscard d'Estaing plaide pour un mandat présidentiel réduit à cinq ans

LA BOURBOULE

de notre envoyée spéciale

Avec la formule « la Bourse, j'en ai rien à cirer», M= Edith Cresson avait inauguré un parler familier, voire crû, tranchant avec celui réputé vrai de son prédécesseur. Le nouveau premier ministre fait des émules. Devant les militants UDF d'Auvergne, qui avaient rejoint, vendredi 5 juillet, les adhérents directs réunis à La Bourboule (Puy-de-Dôme), pour leur université d'été, M. Valéry Giscard d'Estaing a jugé que « la France est dans la panade » et que « tout se déglingue ». Le résultat en est, à ses yeux, que « après une année dure de crises, les Français ont envie de prendre des vacances et de mettre le gouvernement en grandes vacances pour un grand

Pour sortir de cette situation de « morosité » et d' «anxiété », l'ancien président de la République mise sur l'union de l'opposition, qui « se porte mieux », et sur l'unité de l'UDF. Cette unité doit, a-t-il rappelé, respecter la diversité d'un positionnement politique clair s an centre et au centre droit, développer la démocratie interne et exprimer « la vocation européenne de la France ». Selon lui, il manque en France ce a grand parti de gouvernement du centre et du centre droit » qui assure chez nos voisins européens « la continuité de l'action gouvernementale, le renouvellement régulier des générations et le déroulement palsible de l'alternance ».

Pour le président de l'UDF. même si la France est « un pays où l'on vit bien », les Français ne sont heureux « ni individuellement, ni collectivement », à cause du chômage. En mai, on a compté, a-t-il calculé, « un chômeur de plus toutes les deux minutes» (1). Il a ajouté comme motifs à cette situation « l'exaspération devant une

politique de l'immigration qui fait alterner immigration clandestine et régularisation, après coup, de la présence sur notre sol des intèressés, contre la volonté majoritaire de l'opinion publique que l'on refuse obstinèment d'écouter; l'in-sécurité, le désordre, le désespoir et la solitude » dans les banlieues et ele désespoir des agriculteurs que le pouvoir accule (...) par dizaines de milliers à la faillite et au départ ». M. Giscard d'Estaing voit la raison du malaise dans le fait que « nous ne sentons pas suffisamment (...) qu'il y a des choses à entreprendre pour tenir notre place, défendre nos chances et affirmer notre identité française». La solution pour remédier à cet état moral des Français est « la fermeté sans la fermeture», a-t-il affirmé avant de recommander la mise à profit de l'été « pour nous dérouiller les articulations ankylosées par

le système socialiste». Auparavant, devant les adhé-rents directs, M. Giscard d'Estaing avait plaidé pour le quinquennat (alors qu'il s'était jusqu'à présent prononcé pour un mandat de six ans), la possibilité d'organiser des référendums sur les questions de société, notamment sur le code de la nationalité, après son adoption par voie législative et pour qu'il soit mis fin à « l'abus insupportable et à la perversion» du recours au 49-3, qui permet au gouverne-ment de faire adopter un texte sans vote au Parlement car, estime-t-il, le 49-3 à répétition est «un scandale constitutionnel» (2).

ANNE CHAUSSEBOURG

(1) II y a eu 52200 châmeurs de plus en mai. Le calcul de M. Giscard d'Es-taing abount à 22320...

(2) Sous le septennat de M. Giscard d'Estaing, le 49-3 a été appliqué avec le gouvernement de M. Raymond Barre (1976-1981) sur cinq textes. De 1981 à 1986, il l'a été sur six textes. Pendant la cohabitation entre 1986 et 1988, le gouvernement de M. Jacques Chirac y a recoura pour sept projets. Depais 1988, quinze textes ont été ainsi adoptés.

## **EN BREF**

 Mairie de Grenoble : garde à vue levée. - Les mesures de placement en garde à vue prises à la suite de la perquisition opérée à l'hôtel de ville de Grenoble (le Monde du 6 juillet) ont été levées, vendredi 5 juillet, sans qu'aucune inculpation ait été prononcée. Au total, quatre personnes, exerçant ou ayant exercé des fonctions à la tête de services administratifs de la ville, ont été entendues, dans le cadre de cette affaire, par la brigade financière de la police judiciaire de Grenoble.

☐ Réforme hospitalière : saisine du Conseil constitutionnel. - Cent vingt-ouatre sénateurs appartenant aux groupes de la majorité sénatoriale ont déféré devant le Conseil constitutionnel, mercredi 3 juillet, le projet de loi portant réforme hospitalière adopté définitivement par l'Assemblée nationale le iour même. Les signataires de cette saisine estiment notamment que l'article 7 du texte viole le principe de l'égalité de traitement dans le lement de la carrière des praticiens hospitaliers et le principe de leur égal accès aux emplois

o Incident su conseil régional Rhône-Alpes. - L'intervention de M. Bruno Gollnisch (FN, Rhône). vendredi 5 juillet devant le conseil régional Rhône-Alpes, a provoqué de vives réactions. Les élus sociasalle, tandis que M. Charles Mil-lon, président (UDF-PR), lui a coupé le micro. M. Gollnisch avait demandé le « respect de la liberté d'expression pour les enseignants qui exercent une regard critique sur l'histoire de la seconde guerre mondiale », notamment pour MM. Robert Faurisson et Bernard Notin, deux universitaires lyonnais, auteurs de thèses révision-

M. Fiterman ne conduira pas la liste PCF aux régionales dans le Rhône. - M. Charles Fiterman a décliné, pour « des raisons personnelles », l'invitation qui lui avait été faite publiquement par des res-ponsables de la fédération de conduire la liste communiste dans Il a notamment expliqué que « son

choix personnel n'équivaut nullement à un refus d'être candidat du parti » mais était lié aux priorités de « l'organisation de sa vie et de ses activités ». C'est M. René Chevailler, conseiller municipal de Lyon, suivi de M= Mireille Elmalan, député européen, membre du comité central, qui emmèneront les quarante-deux candidats communistes du Rhône. - (Corresp.)

Immigration : le PCF «tient le langage de la franchise ». -M. Claude Billard, membre du bureau politique du Parti communiste, a estimé, vendredi 5 juillet, à propos de la controverse sur le dernier tract du PCF consacré à l'immigration, que son parti a tient le langage de la franchise, de la vérité, de la solidarité et de la fraternité, alors que le FN et la droite développent des thèmes d'exclusion et de haine. Nous apportons des propostes que veries questions qui et de naine. Nous apportons des réponses aux vraies questions qui sont posées sur la justice sociale. l'égalité, la fraternité », a-t-il déclaré, sur la Cinq, en réponse aux critiques formulées, notam-ment, par les communistes «refon-deceure les communistes «refondateurs », et en particulier par M. Anicet Le Pors (le Monde daté 30 juin-le juillet).

Attentats en Corse. - Une voiture piégée par une charge de forte puissance, couplée à cinq bouteille de gaz, a explosé sans faire de victime, samedi à 3 h 30 du matin à Bastia, devant les locaux de la direction départementale de l'équi-pement (DDE). L'explosion a pro-voqué des dégâts importants. D'autre part, quatre attentats à l'explosif avec des charges de puissance moyenne, ont provoqué de légers dégâts, vendredi vers 23 heures à Ajaccio, sur des bati-ments administratifs (central téléphonique des Télécoms, services techniques de la direction départe-mentale de l'équipement, de l'ins-pection du travail et de la conservation des hypothèques). Des tracts signés « R » (Resistenza, groupe clandestin dissident du FLNC), ont été retrouvés à la DDE. Enfin, un bureau de change à Porticcio, près d'Ajaccio, a été la cible d'un attentat dans la nuit de vendredi à samedi. Les dégâts sont légers et aucune revendication n'a été laissée.

## L'été silencieux de Michel Rocard

A peine terminée l'escapade le jour même de la traditionnelle garden party de Matignon, donnée pour la première fois par Mm Edith Cresson, et à laquelle il ne s'est pas montré - l'ancien premier ministre est redevenu présidentiable à plein temps. Avec tout ce que cela suppose notamment ses bureaux personnels, élément de standing obligatoire pour qui aspire aux plus hautes fonctions. Rendu à la vie civile, l'homme qui, à Matignon, s'était assigné un « devoir de grisaille », est resté fidèle à luimême. Le gris, décliné sous toutes ses nuances, est la couleur dominante de son antenne présidentielle, à un jet de pierre de Matignon. Il s'y est installé avec quelques proches, dans un rez-dechaussée vaste, luxueux, au mobilier design très mode, un peu

### L'orage évité

Les rocardiens, en fait, ne sont pas au diapason de cet environnement austère. Ils planent plutôt sur de petits nuages rose vif. Impavides sous les critiques qu'ils jugent peu crédibles, voire contradictoires - qu'adresse à leur champion son succes Matignon, ils s'intéressent aux oscillations des « baromètres » très particuliers qui ont renseigne les hommes politiques en par-tance, sur la force du vent qui peut les pousser. Or cette météo-là est au beau fixe : cité Vaneau, on sourit avec la satisfaction discrète du négociant qui compte son or devant les offres de services accumulées, y compris, semble-t-il, les facilités matérielles et financières, pour l'organisation de la campagne

Le courrier, lui aussi, s'accumule. M. Rocard a reçu quelques milliers de missives d'encouragements et autres félicitations. Il a décidé de répondre personnelle-

ment à quelques centaines de ces lettres et il y passe une partie de ses journées. Quant aux demandes d'audience émanant de visiteurs étrangers de passage à Paris, elles sont, dit-on, si nombreuses qu'il faut opérer parmi elles une sélection « assez dure ».

Il est vrai que M. Rocard - il se flatte d'avoir eu la «baraka» depuis le début de sa carrière politique – a encore eu un com de chance en quittant Matignon à la mi-mai. Au point que l'on peut s'interroger sur l'attitude du président de la République lorsqu'il s'est séparé de son premier

Il est évident que les mauvais chiffres du chômage, qui rendent encore plus difficiles les débuts de Mª Cresson, auraient été les mêmes si M. Rocard était resté à Matignon. Il est clair que la baisse de la gauche dans les sondages sur les intentions de vote ne date pas de l'arrivée de Mª Cresson, mais qu'elle avait commencé sous M. Rocard et qu'elle est, sans doute, imputable en partie à sa politique. Bref, à quinze jours ou un mois près, M. Rocard a évité l'orage, sans donner l'impression de l'avoir fui, puisqu'il a donné l'apparence d'un premier ministre qui souhaitait rester à son poste.

### Des zones d'ombre

Pour les proches de M. Rocard. l'étape de Matignon a été joliment franchie. « Il en a beaucoup profité pour densifier son image; nous considérons qu'il a gagné ses galons d'homme d'Etat, y compris dans la gestion des crises », souligne son entourage. Quant aux rocardiens de base qui, secrètr-ment, se demandaient parfois si leur chef de file ne serait pas trop « fragile» ou trop « léger» - comme le disaient ses adverrassurés sur ce point. Mais M. Rocard ne pourra pas se contenter d'attendre que les Français le regrettent, en espérant

que les critiques que lui adresse M= Cresson n'auront pas prise sur eux. Le passage à Matignon est une médaille qui a son revers. Les proches de M. Rocard soulignent eux-mêmes l'aspect « asséchant » d'une fonction qui, tout en donnant l'occasion de faire ses preuves dans la gestion quotidienne, ne permet guère de tracer des perspectives à long terme.

Le problème auquel M. Rocard sera confronté va, en réalité, bien au-delà. En 1987-1988, il suffisait qu'il parle pour qu'on l'écoute. Homme politique encore «vierge», pour l'essentiel, il ne pouvait pas être critique pour son action passée. On le crovait sur sa bonne mine et, précisément, parce qu'il était l'homme qui avait dit un jour : «je promets peux. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 1995 (si les échéances sont res-pectées), sa situation est bien dif-

#### Rencontres, réseaux, voyages

Désormais, l'opposition - elle a déjà commencé – pourra s'employer à attaquer un bilan qui a ses zones d'ombre. M. Rocard devra, de surcroît, faire des efforts pour incarner un espoir original. Si le principal satisfecit qui lui est accordé est d'avoir géré la France dans une atmosphère globalement calme et consensuelle, en corollaire, le principal reproche qui lui est adressé est le manque de souffle et d'avoir contribué au désenchantement de l'électorat popu-laire. Sur le point crucial du chômage, il a montré qu'il ne suffisait pas d'aligner les démonstrations économiques ostensible-ment arides et impeccablement logiques pour faire mieux que les autres. Il a montré aussi qu'on peut se bâtir l'image d'un homme incarnant un courant de pensée – immergé dans la « société civile », sans pour autant convaincre, une fois confronté à l'action, sur les terrains de la vie quotidienne, de la ville par exem-ple ou de l'éducation nationale.

M. Rocard, en somme, doit profondément renouveler son corps de doctrine et pour cela, dit l'un de ses proches, ouvrir «une phase où l'on va mobiliser les intelligences et les énergies ». Il s'y emploie. A peine rentré de vacances, il a recommence à recevoir représentants des forces sociales, chefs d'entreprise, etc. train de se reconstituer. Pour alimenter sa réflexion, il prévoit des vovages en province qui n'en sont qu'au stade de l'esquisse, qui devraient être « l'antithèse des déplacements de premier ministre » et dont la presse ne devrait être informée qu'après coup. Il s'agirait de rencontres tous azimuts, assez longues pour permettre une vraie discussion. Quant aux déplacements internationaux, ils ne constituent pas pour lui une «priorité», dans la mesure où M. Rocard juge aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de se forger une image internationale. Mais il serait étonnant qu'il renonce bien longtemps aux voyages, alors qu'il nourrit pour les questions internationales une passion que, par définition, il n'a pas pu assouvir à Matignon.

Reste la politique hexagonale. Le premier objectif est toujours, évidemment, d'être désigné comme candidat des socialistes à 'élection présidentielle. M. Rocard s'occupera donc du PS, mais à sou niveau. « Son rôle, dit son entourage, n'est plus celui d'un chef de motion. Cela explique notamment la dualité de lieux » (entre l'antenne présidentielle, cité Vancau, et l'état-major de courant, boulevard Saint-Germain). En revanche, les contacts avec les responsables de haut niveau sont de son ressort. Ainsi, il s'est entretenu avec MM. Pierre Mauroy, Lionel Jospin, Laurent Fabius, de « l'archilecture » du comité directeur des 6 et 7 iuillet.

Ensuite, hormis une apparition théoriquement silencieuse - à l'université d'été des rocardiens, fin août à Chambéry, M. Rocard devrait être absent de la vie publique pendant tout l'été. L'un des conseillers de sa petite équipe souhaite même qu'il garde carré-ment le silence jusqu'aux régio-nales de mars 1992. Mais il semble plus réaliste de penser qu'à partir de la rentrée d'automne, l'ancien premier ministre mènera de nouveau de front toutes ses activités. Dans la société surmédiatisée – comme dirait M. Rocard – les traversées du désert ne sont plus ce qu'elles

JEAN-LOUIS ANDRÉAN!



. .

NN: 354,62

- - - <del>-</del>

¥ ....

## **POLITIQUE**

Constituant une coordination nationale

## Les jeunes gaullistes se regroupent

M. Hervé Mecheri, adjoint au maire de Paris, et l'Union des jeunes pour le progrès (UJP), que préside M. Philippe Juvin, interne ea médecine. Les deux mouvements apportent leur appui à M. Chirac. Cette appui à M. Chirac. association lancera à l'automne une campagne nationale destinée à préparer ale nouveau contrat social pour la jeunesse de France» et organisera un colloque sur les problèmes des jeunes des banlieues.

Dans un communiqué, les fondateurs du Renouveau républicain, qui ont établi un secrétariat commun (1, rue Tristan-Tzara, 75018 Paris), éxivent: «Depuis dix ans, s'aggrave chaque jour la marginalisation des jeunes: faillite de l'enseignement, chômage et emplois précaires, racisme, pauvreté, crise du logement, banlieues tristes et sans vie, drogue,

Le mouvement gaulliste, comme la plupart des partis politiques, a toujours entretenu avec ses jeunes adhérents des relations mouvementées, ponctuées d'impatiences réciproques, de crises brutales et de réconciliations passionnées. Après le mouvement des jeunes du RPF, fondé par de Gaulle en 1947, qui était particulièrement actif dans les meetings, dans la croisade anticom-

Une coordination nationale constituée le 2 juillet sous le titre «Renoutuée le 2 juillet sous le titre «Renouveau républicain» rassemble deux
organisations de jeunes qui se réclament du gaullisme: Jeunes RPR,
dont le secrétaire national est
M. Hervé Mecheri, adjoint au maire
de Paris, et l'Union des jeunes pour
le progrès (UJP), que préside
M. Philippe luvin interce en médeautonome par rapport au parti adulte et que Georges Pompidou, alors premier ministre, encourage

> Très vite, l'UJP se développe et revendique en 1969 plus de dix mille adhérents. Toutefois, se plaignant d'être trop souvent considérés comme de simples de de la considéré comme de simples de de la considéré de la considér comme de simples «colleurs d'af-fiches», les jeunes de l'UJP prennent quelque distance avec l'UDR en lancant une campagne accentuée pour la participation, la régionalisation, et en critiquant vivement les «alliés»

Mais certains dirigeants de rUDR, comme le secrétaire général Alexandre Sangainetti – qui rappe-lait souvent que «la jeunesse est un état éphémère », – acceptent mal cette volonté d'autonomie. Les jeunes doivent donc s'aligner, ce qui provoque certains départs plus à droite, en direction de l'UNI (Union nationale interuniversitaire), et d'au-tres vers la gauche, en faveur du FJP (Front des jeunes progressistes).

En 1972, à trente et un ans, Robert Grossmann quitte la prési-dence de l'UJP et deux ans plus tard lance l'éphémère mouvement muniste et dans la contestation de la Réforme et Participation pour sou-

tenir l'action de M. Jacques Chirac, alors que l'UJP fait campagne pour M. Chaban-Delmas à l'élection présidentielle. Un certain désarroi s'empare alors de l'UJP qui, tour à tour, se rapproche de M. Michel Jobert et soutient M. Barre, tandis que cer-tains cadres rejoignent l'UDR de M. Chirac, comme MM. Michel Barnier et Alain Carignon.

C'est en 1975 qu'est créé à l'UDR puis en 1976 au RPR un secrétariat national à la jeunesse, à l'initiative de M. Chirac, confié tour à tour à M. Grossmann et à M. Sarkozy, tandis que l'UJP tente de survivre et soutient la candidature de M. Debré à la présidentielle de 1981.

Les Jeunes RPR en profitent pour se développer en organisant chaque année des universités d'été qui connaissent un succès d'affluence grandissant et où M. Chirac recrute quelques cadres pour souligner sa politique de rajeunissement du RPR. L'UJP qui, entre-temps, a renouvelé ses dirigeants, devient un mouve-ment associé au RPR, se rapprochant un peu plus du parti gaulliste qui lui a donné le jour il y a vingt-sept ans et dont il n'arrive toujours pas à s'affranchir totalement. Aujourd'hui, c'est dans la complémentarité plus que dans l'émancipa-tion que les jeunes «chiraquiens» espèrent - comme pour les autres formations politiques - trouver un

ANDRÉ PASSERON

ANDRÉ LAURENS

### LIVRES POLITIQUES

TN vrai livre politique, en voici un, qui nous regarde au propre et au figuré. Au figuré, parce qu'il traite des idées politiques au vingtième siècle, le nôtre donc ; au propre, parce qu'il se distingue physiquement des autres par un regard de femme dont on ne se détache pas aisément lorsqu'on l'a croisé à tra-

vers le portrait qui prend toute la converture de l'ouvrage. Présentation inhabituelle s'agissant d'un travail pédagogique destiné aux étudiants du premier cycle. Il s'inscrit dans une collection qui porte ce nom et qui pro-Chacun d'eux donne, en quelque sorte, une lecon inaugurale sur une discipline universitaire (histoire, philosophie, langues, littérature, linguistique, droit, économie, sociologie, etc.) afin de permettre à l'étudiant d'e avoir un premier contact fructueux avec l'Université ». Et chaque volume apparaît sous les traits de son ou

de ses auteurs.

Voilà pourquoi le visage de Chantal Millon-Delsol, maître de conférences à l'université de Paris-XII, illustre la couverture de l'essai qu'elle a signé et qui a bien d'autres mérites que sa présentation. En effet, si toute la collection est de cette eau-là, on va se bousculer dans le premier cycle La lecon vaut bien un ouvrage qui, au-delà des apprentis étudiants, intéressera tous ceux qui cherchent à mieux comprendre ce qu'ils savent, par l'étude ou par l'expérience, des idéologies qui ont traversé le siècle et tenté de gouverner le monde. Il arrive que les parents curieux se ré-instruisent grâce aux livres scolaires de leurs enfants.

Plus qu'à une leçon, c'est à une interrogation sur les grands courants de la pensée politique qui ont marqué le vingtième siècle que Chantal Millon-Delsol invite ses lecteurs. Elle la conduit avec sûreté, vigueur et style. Les références et les travaux évoqués, le vocabulaire utilisé ne font pas office de repoussoirs, comme cela arrive trop souvent dans les ouvrages savants, et la dynamique de l'exposition comme la bonheur des formules ajoutent le plaisir de la lecture à celui d'apprendre et de comprendre.

Sous la houlette de ce guideexplorateur, on revisite l'étoile défaillante du marxismeléninisme, la planète monstrueuse du nazisme, la nébuleuse des fascismes-corporatismes, la transmutation incertaine du socialisme. «L'identification de l'utopie et de la terreur représente sans doute, du point de vue de l'histoire des idées politiques, la découverte fondamentale du vingtième siècles, note l'auteur après avoir décrit le marxisme-léninisme comme « une pensée d'attente, un idéalisme pris à ses propres (

## Premier cycle et recyclage

pièges», et le nazisme comme « une pensée de mort, un cynisme fier de ses propres crimes ». Les diverse formes de corporatisme et de fascisme ont, explique-telle, refusé la réalité sociologique de l'individualisme moderne, et le socialisme libéral est voué, par rejet du socialisme dit réel, à se impossibilité de préserver la singularité des individus dans une gestion communautaire, à s'affirmer en pensée humaniste.

En dehors des tentatives de fonder l'Etat sur une humanité nouvelle, sur le racisme, sur la société dite naturelle, ou sur l'égalitarisme, le vingtième siècle a consacré le progrès des formes constitutionnelles garanties par l'Etat de droit. C'est le système politique du moindre mal, celui qui tente de gérer ses imperfections en connaissance de cause, en corrigeant les effets pervers des pressions ou dérives auxquelles il est soumis. « Il se donne pour vocation, estime l'auteur, de respecter et de garantir l'homme réel qu'il trouve sous son regard, sans le comparer à aucune norme construite. C'est ce qu'il appelle l'humanisme. »

L'Etat de droit n'a jamais fini de se faire, d'autant plus qu'il est porté à fluctuer entre le statut subsidiaire que lui attribuent les néo-libéraux et celui, plus envahissant, de l'Etat-providence que tend à promouvoir la version moderne du socialisme. Malgré ses faiblesses intrinsèques, il s'est imposé face aux totalitarismes qui le menaçaient, mais, conclut Chantal Millon-Delsol, l'universalité ne lui est pas natureliement acquise, car « il ne peut se concrétiser que dans des sociétés individualistes et laiques », alors que se définit à travers l'islamisme « la première pensée totalitaire qui ne soit pas un produit européen».

Cette brillante introduction incite à penser la politique pour lui découvrir une cohérence qui n'apparaît pas au premier abord, mais la politique, il faut aussi la faire et y prendre part, quand bien même elle semble en crise ou suspecte. « Ce qui nous intéresse, écrit Marc Abélès en présentant un travail collectif sur le thème « Faire la politique - Le chantier français», c'est de mieux comprendre pourquoi la politique est entrée dans l'ère du soupçon, ce qui a vacillé dans notre représentation de la politique, dans notre écoute de ses discours. »

D'un ouvrage à l'autre, on pages, 35F.

passe de l'évolution des grands courants de pensée à l'étude sur le terrain, près de l'actualité quotidienne du fonctionnement de la politique. Et, plus précisément, à l'examen des désillusions et de la désaffection qui ont marqué les années 80, après une période d'extrême politisation. D'où, sou-ligne Marc Abélès, l'emploi du terme «chentier» qui « fait un peu désordre ». Un chantier, c'est aussi le fieu où se construit, ou se

reconstruit, quelque chose:: le

mot n'est donc pas inopportun.

Une vingtaine de personnes,

rôle à jouer.

spécialistes reconnus des de la politique française, techniciens de la gestion publique, responsables politiques, tels Simone Veil et Jean-Pierre Cot qui traitent de l'enjeu européen, s'emploient à cette tâche, chacun apportant les connaissances et le regard de sa spécialité. On ne saurait résumer autant de contributions si diverses, qui, au reste, ne prétendent pas déboucher sur une conclusion unique. Disons qu'elles permettent de corriger des impressions superficielles et de déceler, dans la confusion dominante, les défauts et dérives du système politique, dans son fonctionnement comme dans sa production sociale, et, à partir de là, d'envisager des perspectives d'action. S'il s'agit encore de se ré-ins-

truire par dessus l'épaule des plus jeunes, on ne négligera pas la brochure qu'Yves Lacoste a rédigée à leur intention pour leur fournir des éléments de réflexion sur la guerre du Golfe. En une trentaine de pages, illustrées, bien sûr, par de nombreuses cartes, ce géographe, éminent spécialiste de géopolitique, explique, en partant du présent – c'est-à-dire la guerre du Golfe, sans oublier les cinq autres conflits précédents dans la région - la question d'Orient : conflits de nations et de religions, fragilité des frontières, importance stratégique du Koweit, origine, intérêt et profits du pétrole arabe, quête de l'unité du monde arabe et rôie de l'Irak, conflit israélo-palestinien, guerre civile du Liban...

Toutes les données de base d'une information sérieuse sont réunies et permettent de mieux saisir la complexité du séisme qui vient de se produire au Moyen-Orient. Pour en savoir plus sur la question et sur la matière géopolitique en général, il y a, rappelons-le, la revue Hérodote. ▶ «Les idées politiques au XXe siècle», de Chantal Millon-Del-sol, PUF, collection Premier

cycle, 257 pages, 79 F. ▶ « Faire la politique. Le chantier français », sous la direction da Marc Abélès, Autrement, 219 pages, 95 F. • « Séisme au Moyen-Orient », de Yves Lacoste, Magnard, 32

Alors que les actions se durcissent sur le terrain

### Le premier ministre invite à la discussion les enfants des anciens harkis

ter le dialogue avec le gouverne-ment qu'ils avaient refusé d'engager après le maintien en prison des quatre jeunes gens incarcérés depuis les incidents des 23 et conseiller social de Mª Edith Cresson, se tiendrait, lundi 8 juil-let, à la disposition des délégués

de la communauté. nuent de perturber la circulation, surtout dans les Bouches-du-Rhône, où la RN 96 reste bloquée et où les enfants d'anciens harkis ont tenu, vendredi soir, à Fuveau, une réunion de coordination. A Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), une bagarre a éclaté, vendredi, sur la place du village, entre une tren-taine de jeunes fils de harkis et d'autres habitants de la commune après qu'une voiture eut été endommagée en tentant de forcer le barrage établi sur la RN 580. Les gendarmes ont dû s'interposer.

C'est dans ce contexte qu'est survenue, jeudi soir, la mort, à l'hôpital d'Arles, à la suite d'un malaise cardiaque, de M. Ali Boualem, cinquante-cinq ans, fils du bachagha Boualem, ancienne figure emblématique de la commu-nauté rapatriée du Mas-Thibert.

## **JOURNAL OFFICIEL**

Sont publiés au Journal officiel du vendredi 5 juillet : DES DÉCRETS

- nº 85-857 du 13 août 1985 modifiant le décret nº 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité et le décret nº 83-229 du 22 mars 1983 modilié pris pour l'application de la loi nº 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février ydy reiauve au statut fonctionnaires (extrait d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat); . - nº 85-1140 du 28 octobre 1985 modifiant le décret du

12 mars 1981 portant statut parti-culier des psychologues des ser-vices extérieurs de l'éducation surveillée (extrait d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat); - nº 82-926 du 29 octobre 1982

relatif aux dates d'ouverture et de modification du droit aux presta-tions familiales (extrait d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat).

Le Monde

CHAMPS ÉCONOMIQUES

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le durcissement des actions en cours sur le terrain alarmant les préfectures des départements méri-dionaux, l'Hôtel Matignon a invité, vendredi soir 5 juillet, les enfants des anciens harkis à accep-24 juin à Narbonne. Le service de presse du premier ministre a fait savoir que M. Pierre-Louis Rémy,

De nombreux barrages conti-

Ainsi, la réduction des charges

« Moins de la moitié des écono-mies qui nous ont été demandées affectera le personnel », explique ainsi M∞ Alduy, qui espère limiter à moins d'une centaine le nombre des licenciements. La pyramide des âges des salariés permet de recourir massivement aux préretraites (270 sont envisagées). De nombreux seront pas renouvelés et les départs volontaires « encouragés » (la direc-

## COMMUNICATION

486 suppressions d'emplois dans la chaîne publique Les syndicats de FR 3 critiquent l'absence

de «justification économique» du plan de rigueur

Les syndicats de FR 3 ont vívement réagi, vendredi 5 juillet, à l'annonce par M- Dominique Alduy, directrice générale, de 486 suppressions de postes sur 3 640 d'ici à la fin 1992 (le Monde du 6 iuillet).

Ils accusent le gouvernement et les dirigeants de la chaîne publique d'avoir délibérément créé un « déficit artificiel » et ne voient « aucune justification économique aux licenciements ». Débattu pendant tout l'été, ce projet de restructuration sera examiné au comité central d'entreprise et au conseil d'administration de FR 3 des 23 et 24 juillet. Les listes nominatives des licenciés, dont le nombre ne dépasserait pas la centaine, ne seront pas connues avant l'au-

Après plusieurs semaines de folles rumeurs, ceux qui redoutaient le pire sont un peu rassurés. Il n'y aura pas mille, ni 800, ni même 500 réductions d'emplois à FR 3. Mais 486 «seulement», étalées jusqu'à fin 1992 après un ultime arbitrage de Matignon. Un chiffre qui correspond en réalité à la suppres-sion de 536 emplois, partiellement contrebalancée par la création de 50 nouveaux postes. « Ceux-ci seront proposés en priorité aux salariés occupant des fonctions supprintées, précise M= Dominique Alduy, qui ajoute : «Nous avons travaillé au plus juste pour limiter au minimum les licenciements.»

Avec 179,8 millions de francs de déficit en 1990 et des perspectives encore plus sombres cette année, FR 3 s'est engagée auprès des pou-voirs publics à réaliser 280 millions de francs d'économies par an (10,6 % de son budget de fonctionnement) en échange, notamment, d'une aide exceptionnelle de 500 millions en 1992. Selon sa directrice générale, FR 3 s'est efforcée de réa-liser le maximum des économies demandées avant de toucher à la

générales (frais de diffusion, frais généraux, etc.) devrait permettre à la chaîne d'économiser 81 millions; l'amélioration de la rentabilité des filiales, la valorisation d'un impor-tant patrimoine immobilier et un effort particulier de la régie publici-taire, Espace 3, devraient dégager de M= Alduy ne leur paraît pas taire, Espace 3, devraient dégager 40 millions supplémentaires. Enfin, la réduction du temps d'antenne à seize heures quotidiennes rapportera encore 10 millions.

tion en espère de 60 à 80).

Malgré la priorité affichée par la chaîne pour l'information, les journalistes devraient payer un tribut relativement élevé au plan de redressement: 67 des 700 emplois actuels seront supprimés, à Paris notamment, où se feront sentir les effets du rapprochement avec la rédaction nationale d'Antenne 2 Dans les régions, priorité sera don-née à la télévision de proximité par une multiplication des correspondances locales grace à la mise en place d'équipes légères et poly-

### «Faire le lit du privé»

revanche, être équitablement par-tagés entre les trois grands pôles d'activité de la société : le siège, où chaque direction devra dégager une économie de fonctionnement de 15 % d'ici fin 1992; les directions régionales, chargées notam-ment de mettre un terme au sousemploi de certaines catégories professionnelles et la filière autonome de production (voir encadré). «Au terme de son plan d'entreprise, estime en conclusion la direction, FR 3 doit trouver une organisation, des méthodes de travail et de pro-duction modernes qui lui permet-tent d'offrir une programmation innovante et de qualité ainsi que de développer sa politique régionale et européenne.»

C'est bien évidemment à une tout autre analyse qu'aboutissent les organisations syndicales. Réa-gissant violemment, la CGT dénonce «la volonté de casse du service public pour faire le lit du privé», alors que FO affirme que «c'est l'ensemble du secteur public qui est menacé dans ses œuvres vives ». Tout aussi critique mais vives ». Tout aussi critique mais plus nuancée, la CFDT estime que « loin de présenter un projet de développement en matière d'objectifs et de moyens [...], la direction de FR 3 n'assoriit même pas ce plan social d'hypothèses de restructuration; au mépris de toute logi-

chaîne, souhaite depuis des années la recomposition de FR 3 autour de véritables chaînes régionales. Une conviction partagée par bien des directeurs et responsables régionaux. Encadré par le projet répondre à cette attente.

PIERRE-ANGEL GAY

### La restructuration de l'outil de production

«Loin d'attenter à l'outil de production, nous le confortons ». Mme Dominique Alduy se veut rassurante sur l'avenir de la production régionale de FR 3. Son projet de réorganisation, il est vrai, parachève en les amplifiant les réformes engagées ces demières années. C'est ainsi qu'il prévoit notamment la passage de dix centres à six «unités régionales» réu-nies dans une «filière» dotée d'une comptablité d'exploitation autonome et baptisée FR 3 Production. La création d'une unité régionale (1) n'entraînere pas forcément la disparition des centres qui n'auront pas été retenus. C'est ainsi, expliquet-on à FR 3, que «la gestion du centre de Toulouse resterait sur coordination devait être Bordeaux». Le centre de Limoges où l'on réalisait «Samdynamite» est cependant en voie de supréduire très sensiblement son activité. Ces nouvelles unités qui offriront toujours une gamme complète de prestations techniques continueront à alimenter en programmes les antennes nationales et réglonales, mais devront concurrencer les sociétés privées dans le recherche de nouveaux débou-

(1) Nord-Pas-de-Calais (Lille), Méditerranée (Marseille), Rhône-Alpes-Auvergne (Lyon et Dijon), Grand-Est (Nancy et Strasbourg), Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Limoges), Ouest (Rennes).

Le Monde LEDUCATION JUILLET/AOÛT UNIVERSITĖS

## LES INSCRIPTIONS

EN PREMIÈRE ANNÉE

**FAC par FAC** LES TAUX DE RÉUSSITE **AUX DEUG** 

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

La descente aux enfers des Hell's Angels les a conduits tout droit dans les sous-sols de la police judiciaire. Un purgatoire revu et corrigé en garde à vue après l'interpellation de neuf membres de cette confrérie de motards parisiens, mercredi 3 juillet, par la brigade de répression du trafic des stupéfiants. A l'image de leurs trois chefs - Michel Ruiz, Joël Yann et Christian Busque, respectivement surnommés « la Flèche », «Dynamite» et «Fred», - cette bande d'∉Anges de l'enfer∋ va devoir expier les crimes de son existence terrestre.

3

A l'origine de cette expiation se trouve, mercredi 3 juillet, l'intervention de la brigade des « stups » au quartier général des Hell's, Soigneusement préparée, l'opération avait été précédée par l'interception de deux membres de la bande, en pleine livraison d'une quinzaine de kilos de cannabis. Les inspecteurs fonçaient aussitôt vers le Q.-G. de la rue Louis-Blanc (dixneuxième arrondissement), au rez-de-chaussée d'un immeuble tranquille, sous l'enseigne du Hell's Angels Moto Club Paris France. Déguisé d'un blouson en cuir et d'un casque de moto, un policier se faisait ouvrir la porte du saint des saints.

Dans ce vaste hangar aménagé à grand soin, tenant à la fois du débit de boissons, du garage à motos et de la salle de sports, l'équipe des «stups» fait de multiples découvertes. Elle repère notamment une panoplie de fusils à pompe, chargés et conservés à portée de main derrière un bar. Ils trouvent aussi. camouflé derrière un panneau mural, un système automatique permettant d'actionner à distance une chasse d'eau, à la moindre alerte, afin d'évacuer la cocaine placée dans un tuyau. Montant une souricière, les policiers finissent par interpeller les principaux chefs de la bande.

Dans la foulée, ils opèrent une série de perquisitions qui vont se révéler fructueuses : 11 kilos cannabis, quelque 700 grammes de cocaîne et 200 000 F en billets. Sans oublier un arsenal digne du grand banditisme : un fusil-miilleur monté sur trépied, une dizaine de fusils à pompe et de carabines, deux pistolets-mitrailieurs, des armes de poing, des scanners, un millier de cartouches. Les enquêteurs ne doutent pas d'avoir démantelé une organisation criminelle de dimension internationale.

#### Des habitués du show-biz

Rien à voir avec l'image des abons gros motards», tatoués ciée aux Hell's français, Louant leurs gros bres pour protéger des réunions politiques ou des concerts, faisant office de garde du corps de célébrités, les Hell' sont des habitués du show-biz. Ne fêtaient-ils pas, il y a un mois, leur dixième anniversaire au Palace, une des boîtes de

nuit en vue de la capitale. Constitué en SARL régulièrement déclarée, en 1987, au registre du commerce, le Moto Club Hell's Angels dispose d'une façade officielle offrant diverses prestations de services (sécurité, prévention et même... gestion immobilière). Depuis dix ans, le chapitre parisien des « Anges » s'est vu reconnaître son affiliation à une confrérie internatioCalifornie, au tournant des années 50. Cette Intronisation donne aux Hell's français l'honneur de porter les «couleurs» de la bande, le blouson en cuir lacé sur le côté et logo à la tête de mort profilée sur un aigle bieu blanc rouge.

En tout et pour tout, le noyau dur de la bande parisienne ne serait composé que d'une dizaine de membres. Mais des candidats plus nombreux, les « prospects », sont chargés des basses besognes : ils doivent accomplir toute une série d'épreuves initiatiques à la seule fin de prouver leur valeur. Depuis longtemps, la police fran-calse soupçonneit la bande de se livrer au trafic de drogue, à l'instar de ses homologues étrangera. Au Canada, les Hell's constituent une organisation de type maffieux, selon les policiers, qui règne sur le trafic de drogue, le racket et la prostitution. Aux Etats-Unis, le racisme antinoir de ces motards a sou-

vent ensanglanté la chronique.

L'Europe compte, elle, des branches hollandaises, allemandes, et françaises (à Paris et dans le Loiret) qui sont nettement moins structurées. Si certains des Hell's parisiens étaient, à l'origine, issus de l'extrême gauche (certains venaient de la Gauche prolétarienne), le vent semble avoir tourné. Au siège social de la rue Louis-Blanc, on pouvait récemment remarquer. entre mille symboles fétichistes, le sigle nazi des SS. Et des écussons évocateurs, collés sur la porte d'entrée, interdisaient l'accès des lieux aux Noirs et

**ERICH INCIYAN** 

TENNIS: les championnats de Wimbledon

## Une finale allemande

Pour la première fois en cent six éditions depuis 1877, la finale du simple messieurs des championnats de Wimbledon sera 100 % allemande : Boris Becker, vingt-trois ans, vainqueur du tournoi en 1985, 1986 et 1989, doit être opposé dimanche 7 juillet à son compatriote Michael Stich, vingt-deux ans, tête de série numéro six. Demi-finaliste des récents Internationaux de France, celui-ci a créé la surprise en éliminant à la faveur de trois tie-breaks le tenant du titre, Stefan Edberg.

> LONDRES de notre envoyé spécial

La révélation de Wimbledon

s'appelle Stich, ou « Chtitch » comme n'a pas cessé de répéter l'arbitre pendant tout le match. Presque inconnu, discret, cet Alle-mand de vingt-deux ans rencontrera donc son compatriote Boris Becker en finale. Les deux hommes se connaissent pour avoir déjà fait équipe en Coupe Davis. Ils ne seraient ni amis ni ennemis, assurent les journalistés allemands. L'unique match qui les a opposés, lors du Tournoi de Bercy en novembre 1990, avait donné une victoire facile à Becker (6-2, 6-4). Mais la performance que Michael Stich vient de réaliser vendredi face au numéro un mondial, deux fois vainqueur à Wimbledon, devrait plutôt lever ses dernières inhibitions face à un Becker idôlatré dans son propre pays.

Grand échalas au visage passe partout, Stich ne s'est jamais illus-tré, à la différence de son futur adversaire, par des manifestations de sympathie en faveur des alter-natifs ou des écologistes. Michael Stich a, malgré ses vingt-deux aus, l'aliure adolescente de la « boi génération», aimant jouer au football, écouter les Scorpions et regarder le «Cosby Show» à la télévision.

Il est ce fils studieux et sérieux au point de s'aventurer très tardiau point de s'aventurer très tardi-vement dans le tennis profession-nel, en 1988, par peur de ne pas avoir un métier plus tard. «Après je me suis dit: O.K., je vais essayer juste pendant deux ans. Et j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé. En six mois, je suis passé de la 750° place à la 130°. J'ai travaillé très dur pour cela mais le ne pense pas qu'on doit mais je ne pense pas qu'on doit commencer à seize ans pour devenir un bon champion. Regardez tous les joueurs, ils atteignent leur top niveau à vingt-cinq ou vingt-six

Maigré sa réserve et celles qu'émettait la presse allemande, il y a plusieura années, sur sa «tragilité psychologique», Michael Stich n'a cessé de surprendre. Demi-finaliste malchanceux contre Courier à Roland-Garros cette année, il prend sa revanche sur l'Américain ici, à Wimbledon après avoir auparavant battu le Soviétique Volkov. Ses performances du Grand Chelem accélèrent son entrée dans le club des grands. Classé 42 en 1990, il atteignait le septième rang mondial après Roland-Garros, cette année.

### Un service monstrueux

Son atout? « Un service mons-Son atout? « Un sernce monstrueux » expliquait jeudi Jim Courier. « Il a l'un des meilleurs services. Il frappe aussi fort que Boris
(Becker), confirmait Stefan Edberg
après sa défaite. S'il peut conserver
cette force, il a nettement ses
chances face à Becker. » Stich, lui,
c'aignte une deuxième qualité: s'ajoute une deuxième qualité : « J'ai beaucoup travaillé l'aspect psychologique du jeu.»

Et il est vrai que le match qui a opposé l'outsider au tenant du titre a piutôt ressemblé à une par-tie de roulette russe entre deux excellents serveurs, chacun gardant ses jeux de services comme des prés carrés. Edberg a bien tenté d'augmenter la pression, accumu-lant les points de break. Mais Stich savait à chaque sois se pré-munir du danger, se rétablissant par des services gagnants. Stich a mené à bien sa stratégie de tempo-risation, conduisant son adversaire à l'épreuve de trois ties-breaks, ces bulles d'intensité qui remontent à la surface d'un match trop indécis ces fins de manche en sept points inventées il y a vingt et un ans par Jim Van Allen (1) pour écourter les parties.

Une épreuve de feu, aussi borri-ble que les tirs au but d'un match de football. Un moment de fiction qui n'a pas fait perdre la tête au jeune Allemand, impitoyable devant les erreurs du numéro un devant les erreurs du numero un mondial. «Le match a changé au troisième tie-break, explique luimème Edberg. Je gagnais 4-2 et je lui ai laissé une balle sur mon second service. Et quand j'étais à 5-4, il frappa deux services que je 5-4, il frappa deux services que je n'ai pas pu retourner. J'ai ensuite manqué une balle facile. Je ne pou-vais pas me permettre ces fautes », dit-il, en précisant devant l'étonne-ment des journalistes : « bianifeste-ment, je n'ai pas vu la balle, c'est aussi simple que ça. »

DOMINIQUE LE GUILLEDOUX

(1) Fondateur du Musée du tennis à Newport (Rhode-Island), l'Américain Jim Van Allea, né en 1903, vient de décéder. Il avuit proposé en 1970 d'écourter les parties de teanis pour les rendre plus télégéniques en faisant disputer lorsque les joueurs sont à 6-6 un jeu au meilleur des neufs points («mort subite») qui est devenu un jeu au meilleur des douze points («mort lente»).

LES RÉSULTATS Messieurs: demics finales

B. Becker (All, nº 2) b. D. Wheaton (E-U) 6-4, 7-6 (7/4),-7-5; M. Stich (All, nº 6) b. S. Edberg (Suè, nº 1) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5),

## Impliqué dans le sabotage du

### Le lieutenant-colonel Mafart est fait chevalier du Mérite

« Rainbow Warrior »

Le lieutenant-colonel Alain Mafart, impliqué en 1985 dans le sabotage du Rainbow Warrior. a été fait chevalier dans l'ordre national du Mérite par décret paru au Journal officiel du 2 mai dernier et relatif à une série de promotions et pominations dans la Légion d'honneur et le Mérite. Agé de quarante et un ans, cet officier compte vingt et un ans de service. Selon la chancellerie de l'ordre national du Mérite, une telle distinction peut être: attribuée à toute personne qui justifie d'au moins dix ans d'une activité y ouvrant droit.

Le commandant Mafart (il a été promu lieutepant-colonel pendant son stage à l'Ecole de guerre en 1989) appartenait au corps des nageurs de combat qui dépend du service «action» de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) à Aspreto (Corse-du-Sud). Il avait été arrêté, en compagnie du capitaine Dominique Prieur, deux jours après le sabotage par la DGSE du Rainbow Warrior à Auckland, condamné à dix ans de prison par la Nouvelle-Zélande et rapatrié sanitaire à Paris en 1988 sur décision du premier ministre, M. Jacques Chirac, alors qu'il était assigné à résidence sur l'atoll de Hao.

Le ministre néo-zélandais, M. Don McKinnon, a annoncé qu'il allait envoyer un message à l'ambassadeur de France pour protester contre cette remise de décoration qu'il qualifie de geste « franchement dégoûtant » accompli de « manière criante ».

Cinquième essai nucléaire francais. - La France a expérimenté une charge nucléaire sur l'atoil de Muraroa, en Polynésie. Cet essai souterrain a dégagé, selon le ministère de la défense, une éner-gie inférieure à 10 kilotonnes (soit, la moitié de la puissance de la bombe d'Hiroshima). C'est le cinquième tir de la France en 1991, depuis le 7 mai dernier, sur les sites de Mururoa et de Fangataufa. En principe, les campagnes annuelles d'essais ont été ramènées à six explosions (au lieu de huit). FOOTBALL: une décision de la ligue nationale

### Brest, Nice et Bordeaux rétrogradés en deuxième division

Le calendrier du championnat de France de football, dont l'ouverture est prévue le 20 juillet, est 'enfin connu. La ligue nationale l'a rendu public, à l'issue de son conseil d'administration, vendredi 5 juillet, à Paris. Après plusieurs semaines de polémiques et de rebondissements, le «gouverne-ment» du football professionnel a décidé de faire preuve d'une inha-bituelle fermeté : les équipes de Brest, Nice et Bordeaux - sans avoir démérité du point de vue sportif - joueront en seconde division en raison de leurs diffi-cultés financières. Deux clubs de seconde division, Lens et Rennes, sont, au contraire, promus parmi

En se montrant aussi autoritaire sur des dossiers qui donnaient lieu à un interminable feuilleton (le Monde du 25 juin), la Ligue nationale se lance dans un match à haut risque qu'elle n'est pas assurée de gagner. C'est ainsi qu'elle relègue les Girondins de Bordeaux (déficit estimé à 300 millions de francs) alors que leur cas est encore englué dans les procédures judiciaires et devrait pas-ser devant le Conseil d'Etat vers le 10 juillet (le Monde du 4 juil-

Quant aux cinbs de Brest (défi-cit évalué à 70 millions de francs) et de Nice (57 millions), ces sanc-tions pourraient les inviter à engager, eux aussi, une procédure judiciaire, même s'ils n'ont jamais été capables, ces dernières semaines, de présenter des plans de relance crédibles devant la direction patient de captalle et direction nationale de contrôle et de gestion (DCNG), une instance créée afin d'étudier les finances des clubs.

Le championnat de France de deuxième division commencera également le 20 juillet, les clubs Orléans, Louhans-Cuiseaux et Dunkerque, étant repêchés à la place de Niort, Chaumont et Reims, rétrogradés en troisième

La première journée de cham-pionnat (samedi 20 faillet): Mont-pellier-Monaco; Sochaux-Nimes; Toulouse-Caen; Saint-Etienne-Toulon; Lens-Metz; Auxerre-Rennes; Nantes-Paris-SG; Mar-seille-Lille; Le Havre-Lyon; Nan-cy-Cannes.

### ENVIRONNEMENT

## Le tribunal administratif de Nice annule deux importantes opérations d'aménagement dans le Var

L'application de la loi littorale

Dans deux jugements rendus révisé le 30 décembre 1985 qui ieudi 4 iuillet, le tribunal administratif de Nice vient d'annuler les documents d'urbanisme servant de support à deux importantes opérations d'aménagement en cours de réalisation dans le Var par le même promoteur, le groupe Pierre et Vacances : celles de Cap Esterel (10 000 lits) au cap Dramont, sur la commune de Saint-Raphaël et celle du golf international de Gassin (deux cents vil-

NICE

de notre correspondant régional Ces deux jugements sont fondés sur l'application de la loi du 3 jan-vier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littorale. enant après deux autres décisions semblables, ils sont susceptibles s'ils s'ont confirmés par le Consei d'Etat, de donner un coup d'arrêt aux grandes opérations d'aménagement sur la Côte d'Azur portant une atteinte « excessive » à la qua-

lité des sites et des paysages. Dans son jugement concernant cap Esterel, le tribunal a fait droit à la requête présentée par une association locale de défense des sites tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Var, en date du 18 juillet 1988, qui approuvait le plan d'aménagement de zone de la ZAC du cap Dramont, il a sou-ligné avergue nièce du destire ligné, qu'a aucune pièce du dossier ne révèle le souci de préserver les atteintes portées au rivage comme à la qualité du paysage, l'état des fonds marins proches du rivage et notamment des massifs de posido-nies très développés sur cette partie

du littoral restée sauvage (...)». A la suite d'un recours déposé par une autre association, le tribua, de même, annulé deux délibérations du conseil municipal, en date du 2 décembre 1987, portant création de la ZAC du golf inter-national de Gassin et approbation de son plan d'aménagement de intervenue en application du POS

1

avait, en particulier, modifié le classement de terrains pour rendre possible la ZAC. Le tribunal a considéré que ce POS était entaché d'unc « erreur manifeste d'appréciation », puisque « seule une urbanisation légère des lieux proches du rivage » pouvait, « sous réserve de la préservation des milieux naturels, y étre légalement envisagée ».

Les deux décisions du tribunal administratif de Nice ont pour première conséquence de geler les opérations incriminées. Celle de cap Esterel, concue sur le modèle des plus récentes stations intégrées sports d'hiver, prévoyait, sur 210 hectares, la construction, en plein maquis, de plusieurs hameaux et d'un ensemble d'équi-pements (commerces, hôtels, golf, piscines, tennis, etc.) représentant 105 000 mètres carrés de planchers pour un investissement de 1,5 milliard de francs.

Il s'agit de la plus importante opération d'aménagement en cours sur la côte méditerranéenne pour la réalisation de laquelle le groupe Pierre et Vacances, numéro un français de l'immobilier, est associé au Crédit agricole (le Monde du 8 avril 1989). Le programme est actuellement achevé aux deux tiers. Le PDG du groupe Pierre et Vacances, M. Gérard Brémond, a annoncé qu'il en suspendait la troisième tranche en attendant la décision du Conseil d'Etat, devant lequel il a fait appel.

Le projet du golf international de Gassin (45 000 mètres carrés de plancher habitables) est moins avance puisque soixante villas, sur deux cents, ont, pour le moment, été construites. Dans la mesure où les maires concernés n'ont pas intérêt à agir, le préfet du Var est tenu de prendre, en leur lieu et place, un arrêté interruptif des travaux et, éventuellement, si cet arrêté n'était pas respecté, de décider d'autres mesures coercitives (apposition de scellés sur les chantiers, saisie de matériel).

GUY PORTE

## DÉFENSE

## Les coûts de certains programmes d'armement sont rendus publics par l'Etat

Pour la première fois, la délé- l'unité de 250 millions sur la ment (DGA) a rendu public le coût de certains programmes militaires français. Il s'agit de coûts globaux, par systèmes d'armes, ce qui veut dire que ces estimations données - en francs 1990 - sont dites «budgétaires » et donc facturées aux armées, par opposition au prix avancé par l'industriel à la sortie d'usine d'un matériel. Outre le palement des taxes auxquelles les armées sont soumises, à la différence d'un client à l'exportation qui en est exonéré, ces évaluations recouvrent les dépenses de mise au point (études, recherche et développement), l'industrialisation, la production en série et les rechanges nécessaires pendant la durée de mise en

service. Le coût total du char Leclerc est, dans cas conditions, estimé à 63 milliards de france, pour un prix à l'exemplaire de 33 millions sur la base de huit cents véhicules. L'avion de combat Rafale coute 155 milliards de francs, pour un prix à

gation générale pour l'arme- base de trois cent trente eppareils. L'hélicoptère armé Tigre/Gerfaut, dans ses versions anti-chars et anti-hélicoptères, revient à 35 milliards de francs, pour un coût de 93 millions l'exemplaire sur la base de deux cent quinze «machines». Le sous-marin nucléaire lance missiles de nouvelle génération, de la classe le Triomphent, est évalué à 89 milliards de francs, pour un prix à l'unité de 9 milliards sur la base de cinq exemplaires. Le porte-avions nucléaire Charles-de Gaulle est estimé à 15 milliards de françs et le satellite d'observation Hélios à 7,2 milliards.

> Pour l'essentiel, ces coûts globaux figurent, à quelques détails près, dans les rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la programmation militaire ou sur les budgets annuels. Mais c'est la première fois que la DGA, qui est chargée de suivre l'exécution de ces divers programmes pour le compte de l'Etat, joue la «transparence» en la matière.

## **FAITS DIVERS**

Dans le Puy-de-Dôme

Sept morts dans une collision entre un camion et un autocar

Sept personnes ont été tuées. dont un enfant d'une douzaine d'années, et quarante autres blessées dans un autocar qui a été heurté samedi 6 juillet, près de Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme), par la remorque d'un poids lourd. Le car à deux étages transportait près de quatre-vingts personnes, membres des familles du personnel de l'hôpital de la Seilette (Corrèze) qui revenzient d'une excursion dans un parc de

### M. Joxe instaure une indemnité de départ pour certains engagés

Le ministre de la défense,

M. Pierre Joze, vient de créer un pécule de départ qui pourra être attribué à des sous-officiers et à cer-tains engagés qui voudraient partir entre huit et onze ans d'activités au terme de leurs contrats. Cette indem-nité de départ est égale à quatorze mois de la solde brute versée aux intéressés durant leur temps actif. Par ce moyen, le ministre de la défense, comme il l'a expliqué récem-ment devant le Conseil supérieur de la fonction militaire, a cherché à améliorer l'avenir professionnel de certains sous-officiers et engagés en leur permettant au terme d'une car-rière courte – d'une dizaine d'années de préparer une reconversion dans le civil. Le coût d'une telle mesure est estimé à 120 millions de francs d'ici à la fin de l'année.

ANN THE REAL PROPERTY.

er envelle 🎉

. جنز

«Le fado est né un jour où le vent soufflait à peine» chante Amalia Rodrigues

AMALIA RODRIGUES Nantes

Amalia Rodrigues a le regard volontaire, l'attitude altière et le regard fier, dési contradictoire iancé au poids du destin qu'elle revendique comme seul ressort, à sa vie, sa carrière, son Portugal, un tout où l'individualité s'est officiellement fondue depuis ses débuts vers 1938. En 1975, la fadista subissait les foudres de la révolution des œillets pour avoir incamé durant les années noires du salazarisme un éternel et fataliste Portugal. Dix ans plus tard, le Portugal avec de salazarisme un éternel et fataliste Portugal. Portugal, revenu vers des rivages politiques plus calmes, fêtait les cinquante ans de carrière de la chanteuse, expression de la poésie populaire et d'une identité nationale aujourd'hui à nouveau reven-

Sur scène, dans la vie ou dans les interviews, le destin, le fatum, tient lieu de mythe fondateur, avec son lot de nostalgie, de pleurs et de joies, mais aussi, cette insis-tance têtue et purement instinctive à ne pas se laisser vaincre, même si tout est joué d'avance. La voix a perdu en nuances, cinquante ans de scène ont parfois écorné le plai-sir d'y être, il y a des jours sans, des jours avec. Mais Amalia Rodrigues, une des dernières grandes voix d'Europe, fille du Portugal pauvre, propuisée par la gloire dans un monde qui ne fut jamais le sien, vit son fado jus-qu'au bout, avec le même art, entre lyrisme et pathétique, dénue-

« Vous avez souvent dit que le fado voyageait mal...

 Le fado est un sentiment très particulier. « O fado nasceu um dia, Quando o vento mal bulia, E o ceu o mar prolongava... » (1). Le Portugal est un petit pays, sérieux, lucide. C'est le dernier pays d'Eu-rope, un cul-de-sac. On n'y passe

Après s'être fait alpaguer à l'aé-

diciaire, au moment où il s'envo-

roport pour une histoire de contrôle

lait pour la France, après avoir

involontairement obligé les organisa-

teurs à annuler les deux concerts

prevus lundi et mardi, après avoir

hoc que hii, ce repris de justice-là,

avait d'excellentes raisons de quitter

les Etats-Unis d'Amérique, James

ensuite convaincu la commission ad

JAMES BROWN

ou Legend Festival



Amalia Rodrigues : «Je crois aveuglément dans le destin et je m'y suis totalement abandonnée.»

large. C'est un pays de solitude, coincé entre l'Espagne, que nous avons combattne, et l'Océan qui nous a portés. Nous n'avons pas d'immenses forêts sauvages, mais la mer, oui, la haute mer. Le Portugal et toniques de tugal a toujours été un pays de navigateurs. Des hommes perdus dans l'ampleur du monde pendant des mois et des mois, qui avaient pour souci essentiel de survivre, et en se donnant, de temps à autre, des moments de plaisir qui leur rendent la vie plus douce.

» Le fadista, c'est celui qui comprend tout cela avec son âme et qui, en plus, a intégré la nostalgie du flamenco espagnol et la tristesse des Maures, qui ont marqué notre pays. Le fado est le constat lucide de la prédominance du destin de la tournuse inéluctable. tin, de la tournure incluctable d'une vie, de la naissance à la mort. Moi, je suis par nature pes-simiste, négative. Mon ambition

Celui qui ne s'arrête jamais

Libéré de prison, le parrain de la soul

revient à son habitat naturel, la scène

comme il n'est pas rancunier, mal-

gré les deux ans passés dans un pénitencier fédéral, il a commencé

par chanter la gloire de l'Amérique.

Livin' in America, hymne funky,

dernier succès de hit-parade de James Brown, en 1985, composé

pour la bande originale de Rocky IV.

James Brown a soixante-trois ans (ou cinquante-huit si l'on accède à

ses coquetteries). Il y a encore quel-

ques semaines, il était en prison à

la suite d'un accrochage plus sérieux

pas. On s'y arrête, ou on prend le fut toujours momentanée, je crois aveuglément dans le destin, et je m'y suis totalement abandonnée. Je n'ai jamais rien fait, i'ai passé ma vie assise à attendre ma vie. Ma destinée a été heureuse, extraordinaire; elle eut été contraire, j'y aurais adhéré de la même

> «Les modes sont des folies collectives»

» Je suis née pauvre, très pauvre, sans moyen, et ma première grande surprise, mon premier cadeau, plus tard, a été de me rendre compte que je pouvais accéder à l'éducation. J'ai reçu la voix en don, la faculté de comprendre intuitivement les poètes, du plus simple jusqu'aux Lusiadas [les poèmes épiques de Luis Camoes], alors que j'étais dans l'inculture totale. Plus tard, j'ai chanté

Bros/Phonogram) depuis plus de trois ans et repart en tournée. C'est normal, naturel, dans l'ordre des

choses. Vers la fin de son show, James Brown rejoue pour la énième fois le rituel des capes: pendant Please Please Please, il s'agenouille, le maître de cérémonie arrive sur

scène, couvre le chanteur d'une

cape brillante, et l'emmène vers la

coulisse. A chaque fois, avant de sortir sur scène, James Brown se

défait de la cape et revient vers le micro. La dernière fois, il enchaîne

sur un titre rapide. James Brown ne

peut pas s'arrêter, c'est peut-être pour ça qu'il a du se faire arrêter.

Pendant les deux heures du

James Brown Show, le parrain du

funk se ménage sans pingrerie. Quand il chante It's a Man's Man's

Man's world, il finit me pirouette sur les genour, arrachant à la foule le cri qu'il attendait à ce moment-là. Il danse comme il

arrangeait autrefois ses morceaux

en en faisant toujours moins, mais toujours à l'instant décisif. Sa voix

Camoes, et on m'a accusée de faire du fado intellectuel!

- On vous a accusée de beaucoup de choses...

- Ecoutez, les modes sont des folies collectives. On a tiré sur le fado à travers moi. Moi, je suis intègre, je n'ai jamais pris de positions fausses. Ce qui existe dans la profondeur de l'âme ne peut être évité. Le Portugal est ainsi. Salazar n'a inventé ni le fado, que tous les grands poètes portugais citent en référence, ni Notre-Dame de Fatima, ni le football, autant de choses qui sont aujourd'hui encore la marque de ce pays. encore la marque de ce pays.

A la question : « Qu'est-ce que le fado ? », vous répondez : « Une étrange manière de

- «Quelle vie étrange que celle de mon cœur qui vit de vie perdue» [Amalia Rodrigues cite le fado Estranha forma de vida; les paroles sont d'elle, la musique paroles sont d'elle, la musique d'Alfredo Duarte]. Je n'ai jamais cru en moi. J'ai commencé à chanter dans mon quartier à Lisbonne, où je suis née. A cette époque [1938], déjà, les gens avaient l'air de vibrer lorsque j'entamais une chanson. Si c'était triste, ils pleuraient, Ils m'encourageaient. Je me suis sentie alors liée par une sorte d'obligation naturelle. Et des auteurs ont commencé à m'écrire auteurs ont commencé à m'écrire des fados, Linhares Barbosa, Frederico de Brito...

» A part ça, je ne sais pas tra-vailler. Je n'en ai pas l'habitude. Je ne répète jamais. Je ne sais pas orienter une carrière. Le premier livre, le scul, que j'aie jamais eu à l'école – je retenais les leçons à l'oreille, – c'était un livre de géographie. Mais je suis comme ces grands navigateurs qui ont utilisé leur intuition avant tout autre instrument. L'intuition est la mère et le père de l'intelligence. Je ne garde rien, ni photos ni coupures de presse. Pai toujours lu les criti-ques et je les ai toujours jetées, avec une sorte de désenchante-ment. Je l'ai parfois regretté

- Depuis plus de cinquante ans, vous n'avez jamais cessé de chanter en public, même au Portugal dans les années 75. - La première fois que je suis venue à Paris, c'était en 1956, à l'Olympia, en vedette américaine des Compagnons de la chanson, juste après la sortie du film les Amants du Tage, d'Henri Verneuil, où je chantais le fado Barco Negro. C'est cela qui m'a vraiment lancée sur la scène internationale. Je suis devenue le premier cas d'exportation artistique au Portu-gal. Des Français m'écrivirent ensuite de très jolies musiques, Aznavour, Mourir pour toi, et puis surtout, Alain Oulman [un Fran-çais né au Portugal], qui a com-posé pour moi des fados superbes! » l'ai enregistré mes premiers disques au Brésil, pour la firme Continental, en 1945. Ca ne me disait rien, j'avais très peur de cas-ser l'effet du direct. J'aime la scène, les applaudissements, les grandes salles, les échanges, les larmes, les rires. l'adore chanter au Coloseu à Lisbonne. C'est mon public. On se parle. Cette salle ronde comme un cirque, ce contact si fort. Quelle émotion! Lorsque je chante le fado, je rentre complètement dedans, entière, toute ma vie est là. Je ne suis rien sans cela. C'est mon destin, je n'ai pas d'autre avenir.» scène, les applaudissements, les pas d'autre avenir.»

Propos recueillis par VERONIQUE MORTAIGNE

(1) «Le fado est né un jour où le vent soufflait à peine, et le ciel prolongeait la mer dans le bastingage d'un voilier, dans le caur d'un marin », Fado portuguès, une des chausons fétiches d'Amalia Rodrigues, de José Regio et Alain Oul-man.

Man.

Mania Rodrigues, lundi

Maliat, dans la cour d'honneur
du château, à 21 h 30. Tél.:
40-47-61-77. A écouter: Amalia Rodrigues. Foi Deus, extraits
de ses mellieurs titres, quatre

CD en deux volumes, chez EMI.

**EN BREF** C Stéphanie Lolk dirigera le Théstre populaire de Lorraine. -La comédienne et metteur en scène Stéphanie Lolk est nommée à compter du 1" janvier 1992 directrice du Théâtre populaire de Lorraine (TPL) de Thionville, devenu en 1989 Centre dramati-que régional. Stéphanie Loik, qui a créé en 1982 le Théâtre du Labrador, remplace Charles Tordjman nommé directeur du Centre dramatique national de Nancy et Lorraine.

□ Françoise Adret quitte la direc-THOMAS SOTINEL | chorégraphe Françoise Adret va sion de « présenter en France et à au 7 juin).

'ARCHITECTURE

## Le Grand Prix dans ses petits souliers

Le choix de Christian Hauvette, lauréat haut de gamme risque de provoquer un malaise

Le Grand Prix national d'architecture 1991, décerné à Christian Hauvette, ne pouvait que satisfaire ceux qui apprécient sa façon de manier « avec un subtil dosage l'es-prit du temps dans toute sa richesse et sa complexité et une rigoureuse méthodologie de compo-sition, issue des thèses structuralistes ». Mais le jury pouvait-il gnorer qu'en faisant ce choix il allait accroître à nouveau le malaise, pour ne pas dire la suspi-cion que suscite depuis plusieurs années ce prix?

Certes. Hauvette est un très remarquable architecte, mais le bon sens et l'évidence réunies -comme la Justice et la Vengeance du célèbre tableau de Prud'hon désignaient cette année comme l'an passé Christian de Portzamparc, ne serait-ce que par son audience internationale que n'ont encore ni Hauvette ni, avec un égal talent, Francis Soler, le der-nier Grand Prix - heureuse coïncidence, la récompense rencontra sa victoire lors du concours pour le Centre de conférences internationales du quai Branly,

Après l'étonnante péripétie 1988 - Wogensky et Gaudin, - de tels choix confortent en tout cas l'idée que les gestionnaires de ce Grand Prix font ce qu'ils peuvent pour le mettre au service d'une des ten-dances de l'architecture française – pour simplifier; une forme d'ex-pressionnisme high-tech vouée au culte du verre et de l'acier - avec ce que cela signifie en termes de

> L'enseignement méprisé

Comme si les rouages esthéticoadministratifs de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP), et ceux de la direction de l'architecture n'avaient pour fonction que de s'autolégitimer, ils laissent paraître un singulier talent à mettre en phase, a posteriori ou a priori, les récompenses publiques, avec les choix des consultations et des concours qu'ils organisent pour l'Etat, ou pour ces milliers de communes dont la décentralisation a mis au jour l'ingénuité architecturale et urbaine.

Après que d'apres discussions ont eu lieu entre le ministère de l'équipement, détenteur de la direction de l'architecture, et le ministère de la culture, qui a finalement obtenu un droit de regard à la définition passablement vague, l'attribution de ce Grand Prix vient rappeler quels considérables enjeux de pouvoir se cachent der-rière la faveur publique dont jouit aujourd'hui l'architecture. Mais elle souligne aussi à quel point

l'administration française, suivant en cela les hommes politiques, reste limitée aux seules dimensions symboliques et éphémères de l'art de construire, celles qui engagent le moins la réflexion, l'avenir, le long terme.

Au demeurant, cette attitude rencontre avec une belle logique le véritable mépris dans lequel le même ministère de l'équipement continue de tenir l'enseignement de l'architecture, doté sur le papier d'une jolie réforme, mais qui fait figure de parent pauvre, c'est-à-dire misérable, au regard des autres enseignements supérieurs. Ainsi les écoles ont-elles été péna-lisées sans le moindre état d'âme après la guerre du Golfe, le minis-tre de tutelle renvoyant savamment la balle dans le camp du ministre du budget. Seize écoles se sont mises en grève à la veille de l'été, en attendant les beaux jours

FRÉDÉRIC EDELMANN

### Le palmarès

Voici le palmarès du Grand Prix national d'architecture

- Architecture : Christian Hauvette. Né en 1944 à Marseille, élève de Jean Prouvé aux Arts et Métiers, puis de Roland Barthes à l'Ecole pratique des hautes études, Christian Hauvette a principalement construit des logements, avant de gagner, à partir de 1985, plusieurs concours organisés par la MIQCP (Rennes, Brest, Noi-sy-le-Grand, Martinique). Il s'est aussi fait remarquer par ses réalisations dans le domaine de l'éducation (Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Clermont-Ferrand).

- Urbanisme : Jean Delus. Après avoir travaillé dans les agences d'urbanisme de Paris, Toulouse et Lyon, il est, depuis 1990, l'un des responsables du nouveau schéma directeur d'Ile-de-

- Critique architecturale : Michel Vernes. Enseignant, chercheur, critique, directeur de la collection « Architectures aux éditions Picard.

- Promotion architecturale : le Pavillon de l'Arsenal, Paris, dirigé par Ann-José

- Trophée du paysage : Agence TER (H. Bava, M. Hoessler, O. Philippe), pour le jardin des Acaclas à Nanterre.

CINEMA

## A l'eau de rose

UN LOOK D'ENFER de Malcolm Mowbray

Gus Kucibek a été soigné pour un cancer. Il est guéri mais a perdu ses cheveux, son visage est bouffi, il se terre dans une cabane de pêcheur - l'action est située à Charleston, en Caroline du Sud. Sa sœur Lizzie, qui écrit des Sa sœur Lizzie, qui écrit des romans à l'eau de rose sous un pseudonyme, veut lui redonner goût à la vie. Passe Emily, journaliste nunuche, fiancée à son rédacteur en chef, mais avec du vague à l'âme. Elle trouve Gus sympathique sans plus. Projetant ses fantasmes de romancière, Lizzie aide Gus à transformer son physique: cheveux longs lentilles de contact colorées, cuir et grosse moto: il devient Lobo. aventurier venu de devient Lobo, aventurier venu de Nouvelle-Zélande, qui va séduire

la journaliste, d'ailleurs trompée

Il y a un bon scénario, le décor un peu exotique de Charleston, une grande villa coloniale et des situations à gags. Il y a tout ce que l'on pourrait attendre d'une comédie américaine à la manière de Capra, de Hawks, de Billy Wilder: on pourrait traiter le film de différentes façons. Mais Malcolm Mowbray, qui réalisa Porc Royal en Angleterre dans le style Monty en Angietette dans le style Monty Python, n'en a choisi aucune. L'in-signifance de sa mise en scène n'a d'égale que celle de ses interprètes, Steve Guttenberg, Shelley Long, Jami Gertz. On s'attache pourtant à une petite fille de trois ans, qui refuse de prononcer un autre mot que « Tonton» du moins elle est que « Tonton ». Au moins, elle est insolite.

JACQUES SICLIER

## Dizzie Gillespie à l'ancienne Orléans

Brown est monté sur scène, ven-dredi soir, dans le parc de l'île Saint-Germain (Issy-les-Moulineaux, ciaire, il sort son premier album

Saint-Germain (Issy-les-Moulineaux, ciaire, il sort son premier album Hauts-de-Seine), à l'heure dite. Et (Love Overdue, Scotti

Un jour on le saura : Dizzie Gillespie comptere au nombre de ceux qui ont salué le siècle en riant. Découvreur, humaniste, philosophe, virtuose et briseur à la fois : James Joyce changé en clown. Il y a de ça dans Gillespie, dans son génie du langage, dans son esthétique burlesque qui en fait oublier la violence. La virtuosité est toujours une violence. Elle souffle. On n'a pas le choix. Ou on la dramatise (Charlie Parker, Bud Powell), ou on l'esquive (Miles Davis) ou on l'éclate de

Gillespie a pris le demier pari. Ce n'est pas le plus aisé. C'est le plus heureux. Dans la joie, avec sa puissance d'invention, son autorité naturelle en big bands et sa nature heureuse, il tranche. Sa défonce c'est le rire, la pitrene, jusqu'au mauvais goût parfois. On en oublie qu'il est un savant et un inventeur d'univers. C'est exprès.

Gillespie sait aujourd'hui que les lèvres, l'attaque, le souffie , ne sont plus exactement là, avec l'âge. Il le sait de source stre. Un musicien sait toujours où il en est. Quand il commence de ne plus savoir, il

Dizzie Gillespie fait avec. Il tourne autour. De toutes façons, il lui reste bien assez

Il joue avec Myriam Makeba et a bouffera > avec Paquito D'Rivera. Les Cubains vénèrent Gillespie. Il est le premier à avoir su ramener l'Afrique dans le jazz et les îles dans l'Afrique. C'est un effort d'invention gigantesque. La moitié de la musique populaire en découle. On l'oublie. On s'en souvient.

Le jazz est plus ou moins né à la Nouvelle-Orléans. Il a couru comme un furet. Gillespie vient de Caroline du Sud (1917). Le jezz s'est posé à New-York City pour s'y changer en musi-que majeure. Il revient sur le tard à Orléans l'ancienne. C'est

FRANCIS MARMANDE Deudème Festival de jazz d'Orléans : Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stanley Clarke et Omar Hakim (le 7 juillet) : Ron Carter et Richard Galiano: Duke Jordan Trio avec Al Levitt (le 8 juil-let) : Didier Lockwood (le 9 juillet) : Toots Thielemans Trio (le 10 juillet) : Michel Petrucciani (le 11 juillet). toujours a riustant occisit. Sa voix est intacte, à peine moins souple. Pour cette tournée, James Brown est accompagné des Soul Generals. Au bout de deux beures de fête (comme dans «faire fête à quelqu'un»), on ne se sentait pas d'humeur à les accabler. Employés enthousiastes, ils avaient été de toute façon desservis par une sonorisation indigne de l'occasion. Ces Generals le sont devenus à l'ancienneté, pas au mérite. On les sent chez eux dans les morceaux les plus anciens, un bon gros groupe de rhythm'n'blues, mais leur demander de rejouer la naissance du funk, c'était beaucoup.

Restait au public à répéter un acte de foi : à chaque intro (et le concert ne s'est jamais écarté de la liste des classiques, de Cold Sweat à Sex Machine), il fallait rassembler ses souvenirs et procéder au collage avec les évocations spectrales que laissaient filtrer les Soul Generals. Au milieu, pour tenir le tout : James Brown, le vrai. Celni que pil-lent les rappers, mais qui construit son show comme une revue des années 50, avec une choregraphie «classique» dansée par une dame en blanc pendant It's a Man's Man's Man's World. Avec un Mon-sieur Loyal qui fait scander le nom du parrain à la foule chaque fois que la tension menace de retomber. Le vrai show, du vrai James Brown, celui qui ne s'arrête jamais.

quitter, à la fin de l'année, la direction du Lyon Opéra ballet, l'art chorègraphique », c'est-à-dire qu'elle exerce depuis 1985. Son d'adjoindre à son répertoire co-directeur Yorgos Loukos continucra à assurer la responsablité des chorégraphes invités et des projets artistiques de la troupe en France et à l'étranger. La choré-graphe Maguy Marin est invitée en tant que «résidente»

in Nouvelles perspectives pour le Ballet de Nancy. - Placé depuis le 1º avril sous la direction artistique de Pierre Lacotte le Ballet français de Nancy prend le titre de Ballet tion da Lyon Opéra Ballet. - La national de Nancy et reçoit la mis- et une autre de Myriam Naisy (4

contemporain les ballets classiques. Sun budget global, en augmentation, est pour 1991 de 18 758 000 francs.

Au programme de la saison prochaine: Giselle (5 au 8 décembre), Fall River Legend d'Agnès de Mille, Thème et Variations de Balanchine et Noces de Sang d'Antonio Gadès (26 au 29 mars), les Illuminations de Thierry Malandain, avec une creation mondiale de David Parsons

**(3** 

### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) SAMEDI

Aspecta du cinéma français : années soixente : les Ruses du Diable (1965), de Paul Vacchiali, 15 h; Aspects du cinéma français: années soixamte: l'Or du duc (1965), de Jacques Baratier, 17 h; Rock and Movie: Twist around the clock (1962, v.o. s.t.f.), d'Oscar Rudolph, 19 h ; Rock and Movie : Hey Let's Twist, v.f.), de Greg Garrison, 21 h. DIMANCHE

Aspects du cinéma français : années soixante : Cléramberd (1969), d'Yves Robert, 15 h : Aspects du cinéma francais: années soixante: les Aventures de Salavin (4963), de Pierre Granier-De-ferre, 17 h ; Rock and Movie: Woodstock (1970, v.o. s.t.f.), de Michael Wadleigh, 19 h.

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

SAMEDI L'Homme au bras d'or (1955, v.o. s.t.f.), d'Otto Preminger, 18 h; la Reine de la prairie (1954, v.o.), d'Allan Dwan, 20 h. DIMANCHE

Beau Fixe sur New York (1955, v.o. s.t.f.), de Stanley Donen et Gene Kelly, 18 h; Derrière le miroir (1956, v.o. s.t.f.), de Nicholas Ray, 20 h.

#### **CENTRE GEORGES** POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) SAMEDI

Le Cinéma australian : A Personal History of the Australian Surf (1981, v.o. s.i.f.), de Michael Blakemore, 14 h 30; The Devil's Playground (1976, v.o. s.t.), de Fred Schepisi, 17 h 30; Jedda (1955, v.o. s.t.f.), de Charles Chauvel, 20 h 30.

DIMANCHE

Le Cinéma australien : Back of Bayond (1954, v.o. s.t.f.), de John Heyer, 14 h 30 ; Backlesh (1985, v.o. s.t.f.), de Bill Bennett, 17 h 30 ; Mad Max 2 (1981, v.o. s.t.f.), de George Miller,

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS 2, grande galerie, porte Saint-Eustache,

Forum des Halles (40-26-34-30) SAMEDI

Paris en quartiers : 1= arrondis Vénus et les Touristes (1966), de Jacques Brissot, Que sais-je ? (1985), d'Elsa Cayo, la Ville Louvre (1990) de Nicolas Philibert, 14 h 30 : 2• arrondissement : French Confection (1980), de Michel Honorin, Goytisolo, géographies de l'exil (1990), de Pierre Aubry et Stephen Javor, 16 h.30; 4-arrondissement : le Faucon de Notre-Dame (1989), de Jean Painlevé, Cartes postales vidéo (1988), de R. Cahen, S. Huter, A. Longuet Mars. Cahen, S. Huter, A. Longuet, Notre-Dame de Paris (1966), de Jean Dalannoy, 18 h 30 ; le 6- arrondissement : Paris vu par... (1965), de Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Jean Douchet, Jean-Daniel Pollet, Claude Chabrol, Jean Rouch, l'Age bête (1959), d'A. Tresgot, la Classe de lattres (1957), d'un anonyma, la Dialo-gue des étudiantes (1970), de Jean Dou-chet, Tous les garçons s'appellent Patrick (1957), de Jean-Luc Godard,

DIMANCHE

Paris en quartiers : 7 arrondissement : la Tour (1928), de René Clair, Spot Jex la Tour (1966), la Tour Eiffel en folie (1986), la Tour Eiffel en folie (1982), d'un groupe d'enfants, Vingt P'tites Tours (1989), de Philippe Truf-fault et Michel Gondry, A l'assaut de la Tour Eiffel (1947), d'Alain Pol, Cartes postales vidéo (1988), de R. Cahen, S. Huter, A. Longuet, Paris qui dort (1923), de René Clair, 14 h 30; 8 arrondissement : En direct de l'Elysée (1957), de F. Gir et A. Tarta, Spot Darty : le président de la République, Spot Renault 16 (1967), l'Elysée... au-delà du perron (1985), de Marianne Lamour et Jacques Audoir, 16 h 30 ; 10 arrondis-Jacques Audoir, 16 h 30 : 10- arrondis-sement : Spot Yoplait (1989), Atmo-sphère (1985), de Yann Piquer et Phi-lippe Donson, Hôtel du Nord (1935), de Marcel Carné, 18 h 30 : la 11- arrondis-sement : Atelier A (1970), de François-Raoul Duval, Portrait : Violette Leduc (1970), de Pierre-André Boutang, la Déesse du ciel (1983), de Jacques-Da-niel Vernou, Line ferrers sans imporniel Vernon, Une femme sans impor-tance (1988), de Christine Bernheim Dennery, Chet's Romance (1988), de Sentrand Fevre, 20 h 30.

## LES EXCLUSIVITÉS

AKIRA (Jap., v.o.): Grand Pavois, 15-ALICE (A., v.o.) : Epès de Bois, 5- (43-37-57-47) : 14 Juillet Parnasse, 6- (43-26-58-00) : UGC Triomphe, 8- (45-74-

ALL THE KING'S MEN (Chin., v.o.) : Utopia. 5- (43-26-84-85) ; Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33). AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zélandais, v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6 (40-33-37-77). L'ANNÉE DE L'ÉVEIL (Fr.) : Lucemaire,

AUX YEUX DU MONDE (Fr.) : Epée de BASHU, LE PETIT ÉTRANGER (ira-nien, v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-65). BIX (It., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) : Escurial, 13- (47-07-28-04).

CELLINI (lt., v.f.) : Bretagne, 6- (42-22-57-97), LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

CHEB (Fr.-Alg.): Ciné-Beaubourg, 3-LA CRÉATURE DU CIMETIÈRE (\*) (A., v.o.) : George V, 8• (45-62-41-46) ; v.f. : Pathé Français, 9• (47-70-33-88) : Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06).

CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50).

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A., v.o.) : Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57) ; UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6\* (45-74-94-94) ; Pathé UGC Rotonde, 8• (45-74-94-94); Pethé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82); UGC Biarritz, 8• (45-62-20-40); 14 Juli-let Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79); UGC Maillot, 17• (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2• (42-36-83-93); Pethé Français, 9• (47-70-33-88); Les Nation, 12• (43-43-04-67); UGC Lyon Bestille, 12• (43-43-01-59); Fauvette, 13• (47-07-5-89); Misseni 14• (45-39-52-43) 43-01-99]: Fauvette, 13\* (47-07-55-88): Mistral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18\* (45-22-47-94); Le Gambetta, 20\* (46-36-

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.) : Bretagne, 6: [42-22-57-97]; Geumont Ambassade, 8: (43-59-19-08); v.f.; Rex, 2: (42-36-83-93); Rex (le Grand Rex), 2: (42-36-83-93); Fauvette, 13-(47-07-55-88).

(47-07-55-88).

DELICATESSEN (Fr.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-67-90-81); Mistral, 14- (45-39-52-43). DIFIL VOMIT LES TIÈDES (Fr.) : Uto-

pia, 5- (43-26-84-65). LA DISCRÈTE (Fr.) : Latina, 4- (42-78-47-86) ; Les Trois Balzac, 8- (45-81-10-60). LES DOORS (A., v.o.): Publicis Champs-Elysées, 8• (47-20-76-23); Grand Pavois, 15• (45-54-46-85).

LES MARRRTIENS (A., v.o.) : George-V, 8\* (45-62-41-45) ; v.f. : Pathé Français, 9\* (47-70-33-88) ; Fauvette, 13\* (47-07-55-88) ; Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50) ; Las Mont-Alessa, 14\* (43-27-84-90); Les Mont-pernos, 14\* (43-27-52-37); Gaomont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gam-betta, 20\* (48-36-10-96).

MERCI LA VIE (Fr.) ; Epée de Bois, 5-(43-37-57-47). MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.) : Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68).
MISERY (7) (A., v.o.) : Croches, 6- (46-32-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.) :

Cinoches, 6- (46-33-10-82). NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A. v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Grand Pavols, 15- (45-54-NIKITA (Fr.): Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; Les Montpamos, 14- (43-

27-52-371. LA NOTE BLEUE (Fr.) : Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82). PERSONNE N'EST PARFAITE (A., v.o.): UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); v.f.: UGC Momparnasse, 6 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9 47-42-56-31)

LE PORTEUR DE SERVIETTE (It.-Fr. v.o.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36): Latina, 4 (42-78-47-86); Lucamaire, 8 (45-44-57-34): UGC Dan-ton, 6 (42-25-10-30): UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); Gaumont Alésia, 14-

### LES FILMS NOUVEAUX

ACTE D'AMOUR. Film italien de Pasquele Squitteri : Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26) : Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52) : George V, 8º (45-62-41-46) : Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20); Pathé Clichy. 18: (45-22-46-01).

L'AFFAIRE WALLRAFF, Film américain de Bobby Roth, v.o.: Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82) : Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20); v.f. : Pathé Impérial, 2• (47-42-72-52); Les Nation, 12• (43-(47-42-12-92); Les reation, 12-43-43-90-67); Pathé Montpernasse, 14-(43-20-12-06); Gaumont Conven-tion, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

L'ARME PARFAITE. Film américain t Arme Pari Alte. Film americain de Mark DiSalle, v.o.: Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); George V, 8• (45-62-41-46); v.f.: Rex, 2• (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 8• (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9• (47-42-58-31); UGC Lyon Bastille, 12- (42-42-58-31); UGC Control 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon basuse, 12\* (43-43-01-59); UGC Conven-tion, 15\* (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18\* (45-22-47-94); Le Gambetta, 20\* (46-35-10-96). LES FEEBLES. (\*) Film néo-zélandais

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33) ; Saint-André-des-Arts I, 6º (43-26-48-18) ; Gaumont Ambassade, 8-(43-59-19-08) ; La Bastille, 11- (43-07-48-60) ; Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14 (43-27-

L'EAU ET LES HOMMES (Fr.) : La Géode, 19 (40-05-80-00). EDWARD AUX MAINS D'ARGENT (A., v.o.): Grand Pavois, 15. (45-54-LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.) :

Lucamaire, 6\* (45-44-57-34). GREEN CARD (A., v.o.): UGC Danton, HALFACUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de s, 5• (43-37-57-47). HENRY V (Brit., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6• (43-26-58-00).

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) : Denfert, 14\* (43-21-41-01) ; Saint-Lambert, 15\* (45-32-91-68). HORS LA VIE (Fr.-it.-Bel.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47); Hollywood Bou-levard, 9- (47-70-10-41); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01). L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr.) : La Géode, 19 (40-05-80-00).

JACQUOT DE NANTES (Fr.): Sept Par-

nassiens, 14 (43-20-32-20). JALOUSIE (Fr.) : Gaumont Les Hailes, 1 (40-28-12-12) : Gaumont Ambassade, 8• (43-59-19-08) : Gaumont Parnasse, 14• (43-35-30-40). JIMI HENDRIX (A., v.o.) : Max Linder Panorama, 9 (48-24-88-88). JULIA A DEUX AMANTS (A., v.o.)

Gaumont Las Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Racine Odéon, 8- (43-26-19-88); Gau-mont Ambassade, 8- (43-59-19-08). mont Ambassade, 8• (43-59-19-08).

JUNGLE FEVER (A., v.o.): Gaumont
Les Halles, 1• (40-26-12-12); Gaumont
Opéra, 2• (47-42-60-33); 14 Juillet
Odéon, 6• (43-25-59-83); Gaumont
Ambassade, 8• (43-59-19-08); La Bastille, 11• (43-07-48-60); Escuriai, 13• (47-07-28-04); Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); Bienvenüe Montparnasse, 15• (45-44-25-02). nase, 15 (45-44-25-04).
JUNIOR LE TERRIBLE (A., v.o.): UGC
Biarritz, 8\* (45-62-20-40); v.f.: UGC
Montpamasse, 6\* (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC
Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-58).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A., LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.): Cinoches, 6: (46-33-10-82); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). LA LISTE NOIRE (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83); George V, 8- (45-62-41-45); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94).

LUNE FROIDE (\*\*) (Fr.) : Saint-André-des-Arts I, 6\* (43-26-48-18). MADAME BOVARY (Fr.): 14 Juillet Parnasse, & (43-26-58-00). MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A., v.f.) : Saint-Lembert, 15 (45-32-91-68).

de Peter Jackson, v.o. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pathé Hautefeuille, 6\* (46-33-79-38); Ely-sées Lincoln, 8\* (43-59-36-14); Sept Pamassiens, 14- (43-20-32-20).

REVENGE. Film américain de Tony Scott, v.o. : Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); George V, 8. (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8. (45-62-20-40); UGC Maillot, 17. (40-68-00-16); v.f.: Rex, 2. (42-36-83-93) ; UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12. (43-43-01-59); Fauvette, 13. (47-07-55-88) ; Mistral, 14• (45-39-52-43) ; UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

10-96). UN LOOK D'ENFER. Film américain de Malcolm Mowbray, v.o. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; George V, 8- (45-82-41-46) ; v.f. : Pathé Français, 9. (47-70-33-88) Fauvette, 13- (47-07-55-88) ; Pathé Montparnasse, 14: (43-20-12-06) : Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); La Gambetta, 20 (46-36-10-98).

LE PREMIER EMPEREUR (Can.-Chin.); La Géode, 19- (40-05-80-00). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Elysées Pavols, 15 (45-54-46-85); v.f.; Les Montparnos, 14 (43-27-52-37). LA REINE BLANCHE (Fr.) : George V,

8 (45-62-41-46).
LA RELÈVE (A., v.o.): Forum Horizon,
1• (45-08-57-57): 14 Juillet Odéon, 6•
(43-25-59-83): Pathé MarignanConcorde, 8• (43-59-92-82): UGC Normandie, 8• (45-63-16-16): v.f.: Rex, 2•
(42-36-83-93): Paramount Opéra, 8•
(47-42-56-31): Les Nation, 12• (43-4334-67): UGC Lyon Bastille, 12• (43-4301-59): Fauvette Bis, 13• (47-0755-88): Mistral, 14• (45-39-52-43):
Pathé Montparnasse, 14• (43-20-Pathé Montparnassa, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01).

RHAPSODIE EN AOUT (Jap., v.o.) Lucemaire, 6 (45-44-57-34). ROBIN DES BOIS (A., v.o.): George V, 8- (45-62-41-46); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Convention, 16- (45-74-93-40).
ROBINSON ET CIE (Fr.): Latins, 4- (42-43-43-44).

78-47-86) ; Epée de Bois, 5• (43-37-57-47) ; 14 Juillet Parnasse, 6• (43-26-58-00) ; Grand Pavois, 15• (45-54-46-8b).

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.): Ciné
Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Studio:
Galande, 5- (43-54-72-71); Lucernaire,
6- (45-44-57-34); v.f.: Hollywood Boulevard, 9- (47-70-10-41).

SALE COMME UN ANGE (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); Saint-André-des-Arts II, 6• (43-26-80-25). SCÈNES DE MÉNAGE DANS UN CENTRE COMMERCIAL (A., v.o.) : CENTRE COMMERCIAL (A. V.O.): Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); UGC Champs-Elysées, 8 (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11 (43-75-90-81); Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20); 14 Juillet Basugrenelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Gaurnont Opéra, 2 (47-42-80-23). (47-42-60-33); Miramar, 14 (43-20-89-52).

LE SILENCE DES AGNEAUX (\*\*) (A. v.o.): Pathé Hautefeuille, 6\* (48-33-79-38); UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50) ; Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50) ; Bienvenüe Montparnasse, 15 (45-44-25-02) ; v.f. : Rex, 2\* (42-36-83-93) ; Seint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43). SOGNI D'ORO (h., v.o.) : Cinoches, 6-(46-33-10-82) ; Studio 28, 18- (46-06-

36-07). SUSHI SUSHI (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Montparnasse, 5-(45-74-94-94) ; UGC Odéon, 8- (42-25-10-30) ; UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40). THE FIELD (A., v.o.) : Sept Parnessiens. 14- (43-20-32-20).

THE TWO JAKES (A., v.o.) : UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40). THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Ciné Beau-bourg, 3 (42-71-52-36); UGC Odéon, 6- {42-25-10-30}; UGC Rotonda, 6- (45-74-94-94); George V, 8- [45-62-41-46]; UGC Normandie, 8- [45-63-16-16]; 14 Juillet Bastille, 11- [43-57-90-81]; Mastral, 14- [45-39-52-43]; 14-Juillet Beaugrenelle, 15- [45-75-79-79]; UGC Maillot, 17- [40-68-00-16]; v.f.: UGC Montparnasse, 6- [45-74-94-94]; Peramount Opéra, 9- [47-42-56-31]; Pathé Citchy, 18- [45-22-46-01]. TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.); TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55).

Barry Zabre, 11: (43-57-51-55).
TOTO LE HEROS (Bel.-Fr.-All.): Gaumont Les Halles, 1: (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2: (47-42-60-33): Pathé Hautefeuille, 6: (46-33-79-38): Publicis Saint-Germain, 8: (42-22-72-80): La Pagode, 7: (47-05-12-15): Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08): La Bastille, 11: (43-07-48-60): Tenurici 13: (47-07-28-04): Gaumont Escurial, 13 (47-07-28-04); Gaumont Pamasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Wepter II, 18- (45-22-47-94).

TOUJOURS SEULS (Fr.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Sept Parnassiens, 14• (43-20-32-20). 37-2 LE MATIN (\*) (Fr.) : La Pagode, 7-(47-05-12-15); Gaumont Champs-Ely-sées, 8- (43-59-04-67); Geumont Par-

sees, 8" (43-35-04-67); Gaumont Par-nasse, 14" (43-35-30-40). LE TRÉSOR DES ILES CHIENNES (Fr.): Epée de Bois, 5" (43-37-57-47); Grand Pavois, 15" (45-54-46-85). LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.): Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55); Seimt-Lambert, 15- (45-32-91-68).

UN BAISER AVANT DE MOURIR (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12): Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); v.f.: Paramount Opéra. 9- (47-42-56-31). UN CŒUR QUI BAT (Fr.) : Gaumont Pamasse, 14 (43-35-30-40). UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.) :

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.) : UNE EPOCUE FORMIDABLE... (Fr.) Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Rax, 2• (42-36-83-93); UGC Danton, 6• (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pas-8\* (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pas-quier, 8\* (43-87-35-43); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastile, 12\* (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13\* (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Pathé Montparmasse, 14\* (43-20-12-08); Gaumont Companying 14\* (43-20-12-08); Geument Convention, 15: (48-28-42-27); UGC Maillot, 17: (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18: (45-22-46-01); Le Gambetta, 20: (46-36-46-01); Le Gambetta

10-96). URANUS (Fr.) : George V, 8- (45-62-

VERAZ (Fr.-Esp.-lt.): Reflet Logos I, 5-(43-54-42-34); George V, 8- (45-62-41-46); Saim-Lazare-Pasquier, 8- (43-37-35-43); Miramar, 14- (43-20-89-52) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18- (45-22-LA VIE DES MORTS (Fr.) : Reflet Pan-

théon, 5• (43-54-15-04). VINCENT ET THÉO (Fr.-Brit.) : Epée de Bois, 5. (43-37-57-47). LE VOYAGE DU CAPITAINE FRA-CASSE (Fr.-h.): Les Montparnos, 14-(43-27-52-37).

LES SÉANCES SPÉCIALES

L'ALLÉE DES OSMANTHES (Chin.-Taf-wan, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65) 16 h 10. ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI (A., v.f.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 16 h 45. ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES An. v.o.): Club Geumont Publicis Mati-gnon), 8: (43-59-31-97) 19 h 30, 22 h ; Républic Cinémas, 11: (48-05-51-33) 21 h 40.

L'ATALANTE (Fr.) : Studio des Ursu-lines, 5- (43-26-19-09) 12 h. ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71)- 18 h 20. IES AVENTURIERS DU TIMBRE

PERDU (Can.) : Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55) 16 h 15. LE BALLON ROUGE (Fr.): 14 Julier: Parnasse, 6• (43-26-58-00) 14 h, 15 h 45; Saint-Lambert, 15• (45-32-91-68) 15 h. BIRDY (A., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 14 h.

CENDRILLON (A., v.f.): UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50) 13 h 30, 15 h, 16 h 30; Républic Cinémas, 11-(48-05-51-33) 16 h; Denfert, 14- (43-21-41-01) 14 h. LE CHAGRIN ET LA PITIÉ (All.-Suis.) :

ESCURIAL 13 (47-07-28-04) 11 h 50. CHARLOTTE FOR EVER (\*) (Fr.): Ciné Besubourg, 3 (42-71-52-36) 11 h 05. LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.): Sbrdio des Ursulines, 5 (43-26-19-09) 16 h.

CHUCK BERRY, HAIL HAIL ROCK'N' ROLL (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) O h 40. CRIN BLANC (Fr.): 14 Juillet Permasse, 6- (43-26-58-00); Seint-Lambert, 15-

(45-32-91-68) . CRY-BABY (A., v.o.) : La Bastille, 11. (43-07-48-60) O h. DANCIN' THRU THE DARK (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-62-36) 10 h 55.

DARKSIDE (\*) (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 0 in 30.
LE DÉCALOGUE 7, TU NE VOLERAS PAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos II, 5 (43-54-42-34) .

LE DÉCALOGUE 8, TU NE MENTIRAS PAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) 12 h. LA DERNIÈRE CORVÉE (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40)

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.) : Seint-Lambert, 15: (45-32-91-68) 18 h 30. LES DIABLES (\*\*) (Brit., v.o.) : Acca-tone, 5: (46-33-86-86) 12 h 30. DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : images d'ailleurs, 5. (45-87-18-09) LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX

(Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-81-68) 13 h 30.

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) Ranelogh, 16 (42-88-64-44) 15 h. L'EXPERIENCE INTERDITE (\*) (A...

FANFAN LA TULIPE (Fr.) : Escurial, 13 (47-07-28-04) 10 h, FANTASIA (A.) : Denfert, 14- (43-21-41-01) 17 h 10. FASTER PUSSY CAT, KILL | KILL | ("") (A., v.o.) : 62-36) O h 45. , v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-GHOST (A., v.c.): Grand Pevois, 15-(45-54-46-85) 20 h. LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.): Stu-

LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Escurial, 13. (47-07-28-04) 10 h. HAIRSPRAY (A., v.o.) : La Bastille, 11-(43-07-48-60) 0 h 20. L'HISTOIRE SANS FIN (All., v.f.) : Seint-Lambert, 15 (45-32-91-68)

16 h 45 HOLLYWOOD SHUFFLE (A., v.o.) mages d'ailleurs, 5. (45-87-18-09) 20 h.

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Epée de Bois. 5- (43-37-57-47) 22 h 20.

THEATRES

(Les jours de première entre parenthèses.) LA RONDE, Lucemaire Forum. Centre national d'art et d'essai (45-44-57-34) (dim.) 20 h (3).

TROMPER N'EST PAS JOUER. Michodière (47-42-95-23) (dim. soir, lun.) 21 h, samedi à 17 h 30, dimenche à 15 h (3).

LE DOCTEUR INVRAISEMBLABLE. Hôtel Lutétia (45-44-05-05), Jeudi,

dimanche 15 h (8). dimanche à 15 h (8). ANTOINE - SIMONE-RÈRRIAU 142-08-77-71). A vos souhaits : 20 h 45,

dim. 15 h 30. ARCANE (43-38-19-70). Vie et Mort du roi Jean : 20 h. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). La Facture : 20 h 45, dim. 15 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). et et son Coulis de vitriol Humour Violet et son Coulis de vitnor 20 h 15. Thé à la manthe ou t'es citron **CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-**

44-45). Le fond de l'air effraie : 21 h, dim. 15 h 30. CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Deux sur le balançoire : 20 h 30, dim. 17 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Folies : 19 h et 21 h 30.
COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES

(47-23-37-21). Chevallier-Laspalès : COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Les Folies de l'amour : 20 h 30. COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15). La Tragédie du roi Christophe : 20 h 30.0im. Le Malade imaginaire :

CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Rahab : 18 h 30, dim. 15 h, Le Tartuffe 20 h 30, dim. 17 h.

DIX-HUIT THEATRE (42-26-47-47). encrantz et Guildenstern sont morts : EDGAR (43-20-85-11). Les Faux Jetons : 20 h 15. Les Babas cadres : 22 h. EDOUARD-VII-SACHA-GUITRY (47-

42-59-92). Esa Forma de Vivir : 20 h 45, dim. 17 h. ESPACE ACTEUR (42-62-35-00), Les Richesses naturelles : 20 h 45. La Queue : 21 h 30. ESPACE MARAIS (48-04-91-55). Le Meriage de Figaro : 18 h 45, dim. 17 h. La Mouette : 20 h 45, dim. 19 h 30.Dim. Baudelaire : 16 h 30. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Callas : 21 h, dim. 15 h. GYMNASE MARIE-BELL (42-46-79-79), Lagar : 20 h 30. HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme : 15 h, dim HOTEL DE SUILLY (44-61-21-50), Quel-ques heures de l'heptameron : 21 h. HOTEL DES MONNAIES (46-33-

39-55). Les No modernes : 20 h 30, dim. 15 h.

« Cryptas et souterrains de l'église Saint-Sulpice », 15 haures, parvis de Saint-Sulpice (P.-Y. Jaslet)

« La Conclergerie, du palais des rois à la prison révolutionneire », 14 h 30, 1, quai de l'Horloge (E. Romann). « Hôtels, églises et ruelles du Marais sud », 14 h 30, métro Saint-Paul-le Marais (Lutère-visites), « Le Pelais de justice en activité », 14 h 30, devant les grilles du pelais (M. Pohyer). « L'Opéra Gamier et les fastes du

Second Empire », 14 h 30, en haut des marches, à l'extérieur (Connaissance de Paris).

12 h 30.

JEZEBEL (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77) 12 h, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10.

MACBETH (Brit., v.o.): Studio dos Ursutines, 5 (43-26-19-09) 17 h 45.

MAMMA ROMA (ht., v.o.): Accotone, 5 (48-33-86-86) 16 h 20. 5- (48-33-86-86) 10 n 2U.

MEMPHIS BELLE (A., v.o.): Grand
Pavois, 15- (45-54-46-85) 18 h 45.

LE MÉPRIS (Fr.): Grand Pavois, 15(45-54-46-85) 13 h 15.

MÉTAL HURLANT (A., v.o.): Grand

| HUSBANDS (A., v.o.) : Accatone, 5-| (46-33-86-86) 22 h 10.

INDIA SONG (Fr.) : Latina, 4- (42-78-

J'AI ENGAGE UN TUEUR (Fin . v.o.)

Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33)

METAL HUNLANT (A., V.O.): Grand Pavois, 15: (45-54-46-85) 0 h 30. METROPOLIS (All., V.O.): Ciné Beau-bourg, 3: (42-71-52-36) 11 h 10. NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TETE (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) 22 h.

12 h 30.

(43-34-16-03) 42 ft. SATYRICON (It., v.o.) : Accatone, 5-(48-33-86-88) 18 h 10, LE TESTAMENT D'ORPHÉE (Fr.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34) 12 h.

SPECTACLES NOUVEAUX vendredi à 21 h, samedi et mardi à 18 h 30, dimanche à 15 h (4). QUI POUR QUI. Hôtel Lutétia

(45-44-05-05) samedi, lundi, mardi à 21 h, dimanche à 18 h 30 (6). LA DOUBLE INCONSTANCE. Jardin Shakespeare. Bois de Boulogne (42-72-00-33) (dim. soir) 20 h 15.

MOUNH KOUBARI. Œuvre (48-74-42-52) (dim. soir) 20 h 45, samedi et

théâtre de salon : 18 h 30, dim. 15 h. Qui pour qui, les Estivales du théâtre de salon : 21 h, dim. 18 h 30. HUCHETTE (43-26-38-99). La Cantatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Voltaire-

Rousseau : 21 h, dim. 15 h, LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théatre noir. Le Petit Prince: 18 h 45. Le Vert Paradis: 20 h. Oncle Vanis: 21 h 30. Théatre rouge. Duende: 18 h 30. La Ronde: 20 h. Huls clos:

MARIE-\$TUART (45-08-17-80). Escurial: 20 h 30. MARIGNY (42-56-04-41). Les Ballets Joseph Russillo : 21 h, dim. 16 h. MATHURINS (42-85-90-00). Les Paimes de M. Schutz: 17 h et 20 h 30. MÉNAGERIE DE VERRE (43-38-

33-44). Pyrrhus et Andro 20 h 30. MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-61-33-70). Une histoire de la magie :

21 h, dim. 15 h. UCHODIERE # 1'est pas jouer : 17 h 30 et 21 h, dim.

MOGADOR (48-78-04-04). Les Fourbe-

ries de Scapin : 21 h, dim. 18 h. MONTPARNASSE (43-22-77-74). Les hommes naissent tous égo : 21 h. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Autant en emportent les vamps : 17 h et 20 h 30. PALAIS-ROYAL (42-97-59-81). Rumeurs: 17 h 30 et 21 h. POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97), Salle I. Les Empailleurs : 21 h. POTINIÈRE (42-61-44-16). Le Voyage de Mozart à Prague : 21 h, dim. 15 h. PRÉ-CATELAN (JARDIN SHAKES-PEARE) (42-72-00-33). Les Lettres de mon moulin : 17 h, dim., 17 h. Le Pédant joué : 20 h 15. RENAISSANCE (42-08-18-50). Le-Vent du gouffre : 20 h 30. THÉATRE DE DIX-HEURES (46-06-

10-17). 1969, guerres privées : 20 h 30. Ele Semoun et Dieudonné : THÉATRE DE L'AURORE (43-49-66-77). Passagers: 21 h, dim. 17 h 30. THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT (47-27-81-15). T.S.F. : 20 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). Les Boulindim. 15 h. .

HOTEL LUTÉTIA (45-44-05-05). Le Cri du chauve : 20 h 30. Costa-Vagnon : 22 h. Dim. Kilema : 17 h.

**PARIS EN VISITES** 

**LUNDI 8 JUILLET** 

« Tombes célèbres du Père-La-chaise », 10 h 30 et 14 h 45, porte principale, boulevard de Ménilmon-tant (V. de Langlade). , « La place Dauphine, le Pont-Neuf et les vestiges de l'enceinte de Phi-lippe-Auguste », 10 h 30, métro Pont-Neuf, côté Samaritaine (Paris autrefols).

« L'hôtel de Lassay, résidence du président de l'Assemblée nationale », 11 haures, 33, quai d'Orsay.

sance de reusy.

« Versaliles : les bosquets du parc
du château », 14 h 30, cour d'honneur du château, statue de Louis XIV
(Office de tourisme).

e Le grand tour du Marais. Jardins, hôtels privés et place des Vosges. De l'hôtel de Sully à l'hôtel Carnava-let. Le pavillon Henri-IV et l'hôtel d'Angoulème », 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (l. Hauller). « Hôtels et jardins du Merals. Place des Vosges », 14 h 30, sortie mêtro Saint-Paul (Résurrection du passé). « L'Opéra Gamier », 15 heures, en

haut des marches, à gauche (Tourisme et culturel). « Hôtels et curiosités du Marais. mur d'enceinte, synagogues, place des Vosges, et évolution du quar-tier », 15 heures et 18 heures, métro Saint-Paul (Connaissance d'ici et d'ailleure)

« Ce sont les regardeurs qui font le tableau » (Duchamp), 19 heures, musée national d'art moderne (Centre Georges-Pompidou).

**CONFÉRENCES** 

30. svenue George-V, 14 haures : Rimbaud, l'heure de la fuite ». \* Alain Borer raconte », film de S. Salman (Espace Kronenbourg

Aventure).

ally portes

meny-cour

## Magny-Cours met la Nièvre en première ligne

Grâce aux largesses du conseil général et à l'influence du président de la République Nevers accueille dimanche son premier Grand Prix de formule 1

**NEVERS** 

de notre envoyé spécial

IMANCHE 7 juillet, des millions de téléspectateurs vont suivre le Grand Prix de France de formule I couru pour la première fois sur le circuit de Nevers-Magny-Cours dans le département de la Nièvre. Un des principaux objectifs d'une vaste opération de promotion lancée voici moins de cinq ans, est ainsi

C'est à la fin de 1986 que le conseil général de la Nièvre se porte acquéreur d'un circuit quasiment à l'abandon depuis la disparition de son fondateur, M. Jean Bernigaud, Dans la période de cohabitation qui vient alors de s'amorcer, les membres du gouvernement ne sont guère favorables au projet, et c'est à un président du conseil général de la Nièvre, M. François Mitterrand, que l'on doit cette

ACTES TO CLEADY

- 5

M. Bernard Bardin (PS), qui vient de pren-dre la présidence du conseil général, a alors « l'intime conviction » que le développement de la Nièvre ne peut plus passer par le « sau-poudrage » – cette politique d'aides diffuses, mais doit s'appuyer sur un « noyau fort ». Avec deux cent trente-quatre mille habitants, le département a perdu un tiers de sa population en moins d'un siècle. Cette réflexion est loin de faire l'unanimité au sein de l'assemblée. M. Lucien Perrot, conseiller général communiste, qui sut maire d'Imphy de 1971 à 1989; rappelle par exemple que son groupe a toujours soutenu au contraire «la nécessité d'investir en priorité dans le réseau routier et de rattraper le retard dans le domaine de l'éducation v. Les communistes jugent à l'époque disproportionné l'investissement engagé pour racheter le circuit.

## du coût des travaux

De nombreux conseillers généraux parta-gent alors cette opinion. Et il faut beaucoup de diplomatie à M. Bernard Bardin pour faire voter les subventions successives de ce qui devient rapidement un gigantesque chantier. Le 18 novembre 1988, le président de la République visite les lieux et exprime le souhait que le circuit puisse accueillir le Grand Prix de France de formule 1 des 1991. Fédération française de sport automobile, répond favorablement à une demande venue d'aussi haut et confie le 20 décembre 1990 le Grand Prix de France à Magny-Cours, pour

Le cahier des charges imposé pour accueillir les bolides est très fourd. Le tracé de la piste doit être modifié. Il faut construire des tribunes de 45 000 places, prévoir des movens de télécommunication, des salles de presse, un hôpital, des équipements hôteliers, des infrastructures routières et aériennes. Tout doit être revu à la hausse, le devis ment va investir globalement 90 millions de francs, alors que son budget n'atteint pas



milliard de francs. M. Bernard Bardin avoue que les années de cohabitation ont été la période la plus difficile à franchir.

L'inquiétude de nombreux conseillers généraux devant les risques du projet se trouve renforcée lorsque le ministre de l'agriculture de l'époque, M. François Guillaume, déclare, à la Charité-sur-Loire, que « le circuit de Magny-Cours ne se fera pas». Mais les socialistes reviennent au pouvoir en 1988. M. Pierre Bérégovoy regagne son bureau du ministère des finances. Maire de Nevers depuis 1983, il n'a aucun mal à convaincre ses collègues du gouvernement de subventionner largement des travaux dont le coût va finalement dépasser 500 millions de francs.

Le Fonds interministériel d'aménagement du territoire apporte 115 millions de francs, le ministère de l'agriculture, 10 millions de francs, l'équipement prend en charge la part du département pour l'élargissement de la route nationale 7. Le lycée agricole qui doit ntter les abords du circuit pour échappe aux nuisances sera reconstruit sur un terrain fourni par le département mais avec des fonds de l'Etat.

A sa place doit s'édifier une école supérieure d'ingénieurs de l'automobile. Enfin, la Caisse des dépôts, qui a mis 20 millions de francs dans l'opération, a invité des entre-prises à rejoindre la Société anonyme d'exploitation du circuit présidée par M. Jean Glavany, l'ancien chef de cabinet de M. François Mitterrand à l'Elysée. Ces quatorze « partenaires officiels », parmi lesquels Bouygues, Peugeot, Renault, Michelin, Elf, la Seita, apportent les 50 millions de francs qui

De sa mairie de Nevers, M. Pierre Bérégovoy justifie ce qu'a manifestement encouragé le ministre de l'économie et des finances : « L'Etat accorde bien 415 millions de francs de subventions pour les Jeux olympiques d'Albertville. Il prend actuellement en charge la trésorerie de la société textile VEV et lui accorde 255 millions de francs de remise de dettes. » Il rappelle que le département de la Nievre a beaucoup soussert d'avoir été jusqu'en 1981 le «fies» du principal ches de l'opposition: «Nous rattrapons le, temps

#### Un millier d'emplois induits

M. Bernard Bardin insiste: « L'autoroute Paris-Clermont-Ferrand passe par Bourges et Montluçon, alors que les études proposaient le trace du Val-de-Loire. Nous n'avons pas un mètre d'autoroute. Regardez la région Auvergne. » Un constat que partage en plaimerce et d'industrie : « Pourquoi la Nièvre n'aurait-elle pas aussi sa Chapelle-Darblay. M. Jacques Riousse se félicite, plus sérieusement, du dynamisme insufflé au développement économique d'un département « parmi les vingt plus pauvres de France » : « Le circuit

est arrivé au bon moment.» Plus connu pour ses bœufs charolais, ses côtes de pouilly, ses forêts, le Musée du sep-tennat à Château-Chinon et même le pèlerinage à la châsse de sainte Bernadette, le département compte pourtant 80 entreprises de dimension nationale et internationale. L'industrie, qui emploie 23 % de la population active, est orientée pour plus d'un quart

vers l'automobile avec Valéo, Peugeot Equipements, Kleber... Et, bien entendu, Ligier. L'écurie de formule 1 de l'ami du président est installée dans des locaux flambant neufs sur la technopole construite à côté du circuit.

Déjà 30 hectares de zone industrielle ont été viabilisés et 177 autres le seront prochai-nement par une Société d'économie mixte (SEM) liée au département, qui loue les bâtiments à des entreprises proches du sec-teur de l'automobile. C'est le cas de la société Snobeck, qui prépare des voitures de compétition. En 1986, « Dany » Snobeck était sur le point de quitter ses locaux vétustes de Magny-Cours pour-s'installer près du circuit du Castellet, quand le conseil général a annoncé ses projets. Il ne regrette pas aujourd'hui d'avoir changé ses plans : « Je suis satisfait d'être resté dans un département auquel je suis, comme la plupart des salartés de l'entreprise, sentimentalement attaché. L'image de la technopole m'a permis de considérablement augmenter notre activité, puisque nous sommes passés de quinze salaries en 1986 à cinquante aujourd'hui. »

Un constat dont se réjouit le maire de Nevers, qui souhaite s'appuyer sur la techno-pole pour créer les milliers d'emplois qui devraient permettre à l'agglomération niver-naise de passer d'ici à dix ans de quatrevingts mille à cent mille habitants. M. Pierre Bérégovoy estime déjà à un millier le nombre d'emplois induits par la relance du circuit, chiffre qu'il oppose aux 150 emplois qui risquaient d'être perdus si rien n'avait été fait. Les 30 millions de francs investis par la ville devraient, selon lui, être-rapidement récupérés grâce à l'augmentation des ressources de la taxe professionnelle, même partagée avec le département. La ville apportera également sa garantie pour un tiers du déficit éventuel de la société d'exploitation du circuit.

Malgré la légère amertume de ne pas voir le nom de la Nièvre figurer dans la dénomination officielle du circuit, M. Bernard Bardin se félicite des résultats déja enregistrés depuis l'ouverture du chantier : « Si la Nièvre a réussi à transformer à l'extérieur son image ce sont surtout les mentalités des Nivernais eux-mêmes qui ont été changées. Il fallait leur redonner confiance en leur montrant qu'ils avaient la volonté et le savoir-faire de se lancer dans une telle aventure. » Les deux cents qui ont visité le circuit et les quinze mille Nivernais qui se sont pressés aux essais libres, et gratuits, à la mi-mai paraissaient effectivement fiers de cette réalisation specta-

Il est vrai que les dieux n'ont pas fini de se pencher sur la Nièvre puisque au mont Beuvray, dans le sud-est du département, un grand chantier archéologique est actuellement en cours de fouilles pour retrouver l'oppidum gaulois de Bibracte. Un projet de 200 mil-lions de francs dans le cadre des grands travaux dont l'Etat prendra 160 millions de francs à sa charge.

CHRISTOPHE DE CHENAY

### Les villes en force

E ministre d'Etat qui s'est surtout illustré depuis quel-ques semaines comme celui des villes mal à l'aise et des banlieues chaudes, va progressivement remettre en faveur la seconde appellation de son titre officiel, l'aménagement du terri-toire. C'est d'ailleurs une discipline qu'il connaît bien, par expérience et par goût person-

Axés par nécessité sur les quartiers défavonsés, l'action et le discours gouvernementaux à propos des villes est apparu inévitablement réducteur. Désor-mais, en la replaçant dans le cadre plus général de l'arména gement régional, du développe ment local, de l'avenir des métropoles européennos, des futurs réseaux de TGV, Michel Delebarre veut donner à la politique urbaine un tour plus dynamique. Bref, s'il y a des richesses à mieux répartir sur le territoire, si l'Île-de-France doit «décompresser» au profit de la province c'est d'abord sur une poignée de grandes villes à sta-ture internationale qu'il faut que prenne appui la politique gouver-

Dans la préparation des futurs contrats de plan qui devront être précédés par de larges et libres débats dans les provinces, les villes seront plus que par le passé associées aux discussions avec l'Etat pour définir les priorités.

Inutile en effet de signer des contrats pour cinq ans entre les conseils régionaux et le gouver nement si un ou deux ans plus tard les maires des grandes villes vont de leur côté trouver les ministres et troubler le dispositif établi.

Une meilleure coordination des différents élus locaux est également nécessaire lorsqu'i va s'agir, pour une ville ou une région, de se déclarer candidate à l'accueil d'une usine étrangère, d'une administration parisi ou d'un grand centre de

Dans l'immédiat, Michel Delebarre est confronté à un dossier européen empoisonnant. La Commission exige de la France, comme l'ont fait l'Allemagne et les Pays-Bas, qu'elle réduise la liste des départements bénéficiaires des primes aux créations d'emplois. Elus de tout acabit, députés, sénateurs, ministre ont prévenu : « Touche pas à ma prime l.». L'aménagement du territoire est un ministère éminemment politique...

FRANÇOIS GROSRICHARD

Un entretien avec M. Paul Graziani

## « Boulogne est une ville de province aux portes de Paris »

Successeur de M. Georges Gorse à la tête de la mairie de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), M. Paul Graziani tient à mener de front ses responsabilités de premier magistrat de la deuxième ville d'Ile-de-France après Paris et celles d'avocat du pouvoir local. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. Graziani évoque le nouveau visage qu'il veut donner à sa ville à l'occasion du départ de la régie Renault et le nouvel élan que, en tant que rapporteur du projet de loi d'orientation relatif à l'administration territoriale – dont l'examen a repris le 2 juillet au Sénat, - il souhaite donner à la décentralisation.

> « Vous êtes, depuis huit semaines, maire de Boulogne-Billancourt. C'est un changement au milieu du gué. Traduit-il aussi un changement de politique?

> - Chaque homme a son style. Georges Gorse - dont j'ai été, toutes ces dernières années, le premier adjoint - avait le sien. J'ai le mien. Mon action s'inscrira dans le cadre

d'une continuité. » J'ai cependant l'intention de conduire dans tous les domaines de l'action municipale une politique très nouveaux besoins en matière de resvolontaire, autour d'une ligne de sources fiscales. Mais il est nécessaire force : la qualité de la vie par la mise d'établir un nouvel équilibre. Nous en œuvre, d'un urbanisme humain. avons été l'une des premières com-

» Nous sommes arrivés, jusqu'à présent, à maîtriser le développe-ment de la ville, à l'empêcher de devenir anarchique. Boulogne a sa spécificité; ce n'est ni une ville de banlieue ni le vingt et unième arron-dissement de Paris. Boulogne est, en fait, une ville de province aux portes de Paris. Elle a des frontières naurelles; elle est bien desservie, en particulier par deux lignes de métro. » Nous conduisons, en ce

moment, quatre grandes opérations de rénovation, dont le centre-ville. Elles contribueront à améliorer le visage de la ville; mais nous devons prendre garde aux dangers d'un urbanisme trop « professionnel » qui risquerait, dans dix ans, de faire de Boulogne une ville composée de magnifiques objets architecturaux et de quelques centres commerciaux. Ce n'est pas mon objectif! Pour conserver à Boulogne son caractère «humain», il est indispensable de développer une politique d'aménagement axée d'une part sur la qualité de la vie, en préservant les commerces de proximité qui sont autant de lieux de convivialité, d'autre part sur une meilleure régulation de la circulation de surface, que favorisera la construction de nouveaux parkings

 C'est la fin de la construction de bureaux?

souterrains.

- Non. La ville est confrontée à de

munes à signer avec l'Etat la conven tion qui subordonne la création de bureaux au respect de la règle de deux nouveaux mêtres carrés de loge ments pour un mêtre carré de bureaux. Ces logements sont indispensables pour maintenir la diversité sociologique de la commune. La charge foncière, c'est un fait, est élevée à Boulogne - ce qui ne nous a pas empêchés de construire des logoments sociaux. Le problème qui se pose aujourd'hui est plutôt celui du logement intermédiaire. Je serai très attentif à l'accueil des jeunes ménages, afin de ne pas laisser partir les forces vives de demain.

- Le départ annoncé des usines Renault va vous obliger à repenser toute une partie de la ville. Dans qualles perspectives?

Boulogne tourne trop le dos à la Seine. La vente des terrains de la Régie sera l'occasion de mieux ouvrir la ville sur le fleuve. Renault a déjà renoncé, il y a quelques années, à certaines emprises, ce qui nous a permis d'aménager la ZAC du Point-du-Jour, où se trouvera le nouveau siège de TF1 et celle du Parc, au cœur de Billancourt, avec des logements qui donnent sur un espace vert.

> Propos recueilis par ALAIN FOURMENT et CHARLES VIAL Lire la suite page 12 | tannique.

## Le tunnel sous la Manche facteur d'union

Trois régions belges, le Nord - Pas-de-Calais et le Kent souhaitent préparer ensemble les échéances de 1993

de notre correspondant INQ régions - le Kent (Grande-Bretagne), les trois régions belges (la Flandre, la Wallonie, Bruxelles-capitale) et le Nord - Pas-de-Calais - ont signe, par la main de leur président le 21 juin à Lille, une charte de coopération qui se veut l'acte de naissance d'une Eurorégion. Il s'agit, selon la déclaration d'intention, de préparer, dans l'intérêt des quinze millions d'habitants, la triple échéance de 1993 : le marché unique, le tunnel sous la Manche et le TGV nord-euro-

Avec le marché unique vont s'effacer les frontières, contre lesquelles s'adossent encore dans leur développement et leur vie quotidienne les régions signataires, même si les relations entre elles, naturelles ou encouragées par des accords bilatéraux, existent. Réduisant les parcours, le TGV amènera les grandes capitales ~ Londres, Paris, Bruxelles - aux portes mêmes de ces régions, ou l'inverse. Le tunnel sous la Manche, qui participe parcours) attire les regards sur une région où l'œil d'un Japonais ou d'un Américain se pose indifféremment, sur la partie belge, française ou bri-

Dès lors, les cinq régions concer-nées estiment avoir un rôle à jouer et une place à défendre dans la construction européenne. Elles ont voulu symboliquement surmonter leurs divergences d'intérets et leurs rivalités, retrouvant ainsi le destin commun qui fut le leur, à tel ou tel moment de l'histoire, pour renforcer leurs posi-tions, leur portée économique et leur identité, face aux grandes mégapoles que sont Paris ou Londres.

#### Une influence de poids

Il existe déjà nombre d'accords bilatéraux, en particulier entre le Nord - Pas-de-Calais et chacune des autres régions. Il s'agit, cette fois, d'aller plus loin en créant une conférence permanente de l'Eurorégion, animée par un secrétariat. Le premier objectif sera, bien sûr, l'Europe et ses institutions : « La partie européenne ne peut se jouer sans nous », assurc M. John Gibney, l'un des responsables de cette coopération. Certes, cette conférence permanente n'a aucune existence juridique reconnue, ni au niveau européen, ni au niveau des Etats. D'ailleurs, les signataires précides deux évolutions (effacement des sent bien qu'ils agiront dans le respect frontières, réduction des temps de de leurs législations respectives. «Cinq présidents de région portant ensemble des dossiers identiques à la Commission européenne, devraient produire un certain effet », espère John Gibney.

Les cinq partenaires prévoient de renforcer leur cooperation dans le domaine des technologies, de l'industrie, du développement économique, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la formation. Mais, s'il pent paraître facile de s'accorder sur la création, à Boulogne-sur-Mer, avec l'appui de la CEE, d'un observatoire européen des fonds marins et littoraux de la Manche et de la mer du Nord ou encore sur la mise en place de bornes touristiques transfrontalières multilingues - premier dossier concret. - les choses devicedront certainement plus ardues quand on abordera des questions comme celle de la sauvegarde des nappes phréatiques (dans lesquelles on puise ici ou là, parfois allégrement) ou le trace du TGV, dont les propriétaires du Kent ne veulent pas sur leurs terres alors que Wallons et Flamands se déchirent pour obtenir la

Cette conférence permanente sera présidée à tour de rôle pour un an par chacune des régions signataires : M. Tony Hart, président du Kent Council est le premier à en prendre la charge, qu'il laissera, en janvier 1992, à M. Noël Josephe, président du conseil regional Nord-Pas-de-Calais.

JEAN-RENÉ LORE

AQUITAINE Le Musée de l'histoire régionale est désormais complet

9

L ES 2 500 mètres carrés abritant les collections d'ethnographie régio-nale, de l'âge de pierre à la fin du dix-septième siècle, ont été inaugurés le 10 juin au Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Les salles consacrées à la région, du dix-huitième au vingtième siècle, étant ouvertes depuis 1987, ce sont maintenant toutes les périodes de l'histoire régionale que peuvent admirer les

Le musée recèle des pièces rares : la Vénus de Laussel, sculptée 20 000 à 23 000 ans avant J.-C., un extraordinaire Hercule de bronze du IIº siècle après J.-C., découvert par hasard dans un égout de Bordeaux, un trésor de pièces romaines en aurichalque repêchées par miracle dans les eaux de la Garonne. Ces objets de première valeur voisinent avec des pièces plus ordinaires : vaisselle romaine ou collections de silex. « Il ne s'agit pas uniquement de rappeler les évènements importants qui se sont déroulès dans la région mais aussi de présenter l'évolution du mode de vie des Aquitains au fil du temps », indique M= Chantal Orgogozo, conservatrice en chef du musée.

Installé dans l'ensemble de la faculté des lettres de Bordeaux entièrement rénovée, le Musée a hérité du fonds du Musée municipal lapidaire, qui accueillait autrefois les vestiges romains mis au iour par les travaux d'urbanisme. Les collections se sont enrichies du produit de nouvelles fouilles archéologiques, notamment dans le centre de Bordeaux. En 1985, la reconstruction d'un immeuble commercial et le creusement d'un parking souterrain ont notamment permis la découverte simultanée d'un sanctuaire de culte oriental dédié à Mithra et la rosace d'un couvent des carmes muré pendant la Révo-

## « Une ville de province aux portes de Paris»

Suite de la page 11 » Nous avons beau côtoyer le bois de Boulogne – qui, d'ailleurs, comme son nom ne l'indique pas, appartient à Paris et non à Boulogne, - j'attache beaucoup d'im-portance aux espaces verts, dont nous avons multiplié la surface par huit en quelques années. A ce titre, l'extension de Roland-Garros nous préoccupe.

» Non loin de là, nous essayons d'agrandir le parc Rothschild, en ajoutant à ses 14 hectares les 2 hectares du terrain des Canadiens qui longent le Bois, dépen-dances du château, qui n'appartient pas à la ville.

- Mais ce château tombe en ruines !...

 Oui, mais il est en vente.
 Nous savons qu'il y a deux acquéreurs potentiels: Bernard
 Arnault, pour y créer une Fondation Christian-Dior, et la Chine, pour y installer son ambassade. D'après les informations en notre possession, l'offre du gouvernement chinois, nettement supérieure, semble avoir les préférences du vendeur. Pour notre part, nous attendons de connaître le nouveau maître des lieux pour envisager la suite avec lui. Je précise que la ville exigera la remise en état ou la reconstruction du château à l'identique et la cession du terrain des Canadiens.

- Dans un peu plus d'un an, Renault libérera donc 50 hectares à Billancourt, dont l'île Seguin. Que fera la ville?

- Les premiers terrains, libérés à la mi-92, seront les 11 hectares de l'île et les 14,5 hectares et demi de la rive gauche, sur le ter-ritoire de Meudon. La plus grosse partie, que l'on appelle « le trapèze», sur la rive droite, et qui couvre plus de 30 hectares, le sera

» En décembre 1989, nous avons rencontré Michel Rocard pour lui exprimer notre vision de

l'aménagement de cet espace un « lieu de mémoire » - celui d'où est partie la révolution industrielle – et projetée dans le troisième millénaire... Nous avons aussi précisé au premier ministre que nous ne voulions pas que l'opération soit, par le biais d'un établissement public, comme celui de la Défense, entre les mains de l'Etat, mais qu'elle soit confiée à une société d'économie

mixte. - M. Rocard a demandé alors un rapport à M. Jean-Eudes Roullier sur l'aménagement des terrains de Renault. Que pensez-vous de ce rapport?

- Ce rapport était intéressant, mais il n'était pas fondé sur des considérations financières. Il avait même un certain côté « poétique». Il précisait toutefois que plusieurs formes de partenariat pouvaient être envisagées, dont une société d'économie mixte ce qui nous convient tout à fait! Je souhaite pour ma part aujour d'hui la création d'une SEM de programmation regroupant l'Etat, la Régie et les villes concernées : Boulogne, Meudon et Issy-les-Moulineaux. J'ajoute qu'un syndicat mixte du Val de Seine est en cours de constitution, comprenant ces trois villes plus Vanves, Sèvres et Saint-Cloud, ainsi que le département et la région. Son objet sera l'établissement d'un schéma directeur pour tout ce secteur, notamment dans le domaine des grandes infrastructures. Par exemple, le prolonge-ment de la ligne 12 du métro de la mairie d'Issy jusqu'à la station Billancourt, avec un arrêt sur l'île

» Les choses sérieuses ont commencé avec la mission confiée récemment par M. Béregovoy à deux inspecteurs généraux des finances, en vue d'évaluer le prix des terrains. Et l'on comprend à cet égard que Renault n'ait guère envie de brader son patrimoine. Quand ces hauts fonctionnaires auront terminé leur expertise, ces jours-ci, nous pourrons travailler sur une base plus solide. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour aller vite.

- ... Aller vite aussi parce que la fermeture de la Régie privera la ville des revenus de la taxe professionnelle, et que. classée « ville riche », Boulogne sera désormais amputée d'une part de ses ressources?

- Renault souhaite finalement garder plus de terrains qu'initialement. Pour ce qui touche la taxe



donc nous en sortir. Mais la réforme de la fiscalité des communes se traduit, des 1991, par une amputation de notre budget de 30 millions, au titre de la dotaponetion considérable correspond à une augmentation très sensible de la pression fiscale. Je vais donc être obligé de prendre des mesures drastiques d'économie dans tous les domaines.

- Fondateur et président de l'Institut de la décentralisation, vous êtes un ardent défenseur du « pouvoir local ». En êtes-vous toujours parti-san, dix ans après les « lois Defferre > ?

- Dès le début de la réforme, j'ai considéré la décentralisation comme une grande ambition pour la France et comme une véritable réforme de l'Etat. Aujourd'hui, il

faut lui donner un nouvel élan. En particulier, affirmer et réaliser plus nettement la déconcentration. Mais, à mon sens, le fait que les préfets deviennent les chefs hiérarchiques de tous les services extérieurs de l'Etat a pour conséquence la nécessité de les placer non plus sous l'autorité de l'un des ministres, - le ministre de l'intérieur, - mais sous la responsabilité du premier ministre, comme le sont déjà les adminis trateurs civils. La question de fond est en fait de savoir s'il v a encore, dans un Etat décentralis place pour un ministère de l'intérieur conçu pour un Etat fortement centralisé? Pour ma part, je ne le crois pas, et j'ai la convic-tion que l'intérieur devra à l'avenir se recentrer sur ses missions de sécurité. Philippe Marchand lui-même m'a confirmé tout récemment encore dans cette analyse: lors de son passage à l'émis-sion «7 sur 7», il est surtout intervenu en tant que ministre de n, une seule fois, des collectivi-

#### Régionaliser l'Université

tés territoriales...

- Lors du débat au Sénat su la loi d'orientation de l'administration territoriale de la République, vous n'avez pas

évoqué cette question. - J'ai retiré mon amendement en séance, bien que suivi par la commission des lois, car, à l'évidence, les esprits ne sont pas encore prêts à une telle remise en cause; mais la question reste d'actualité. Il faudra bien, un jour, y répondre, si l'on veut avancer sur la voie de la modernisation de l'Etat. Pour le reste, je reste convaincu que la décentralisation est une réforme essentielle. La commune, le département et la région ont toujours leur place dans notre système politico-administratif, à condition que l'Etat considère leur rôle comme complémentaire du sien, accepte de s'allèger et accepte également de se pencher sur le problème capital de la clarification des compétences entre les divers niveaux d'administration et de gestion.

 Le chômage des jeunes augmente, une réforme des universités est en cours. Quelles aides les collectivités locales peuvent-elles apporter dans ce domaine?

- Les collectivités locales ant très bien maîtrisé le transfert des collèges et des lycées. Je constate par ailleurs que, des qu'un gouvernement cherche à s'attaquer aux problèmes de l'enseignement, il y a des milliers de personnes dans la rue! Il est donc peut-être temps d'aborder et de tenter de résoudre ces problèmes autrement. D'autant que la formation est une priorité nationale. Je crois qu'il est nécessaire, aujourd'hui. de mobiliser l'ensemble des acteurs et de démultiplier, à la base, l'action de l'Etat. Cette dynamisation passe par la constitution de liens contractuels entre les entreprises, les collectivités locales, la recherche et les universités. Ce qui implique - et j'ai été le premier parlementaire à déposer une proposition de loi dans ce sens - d'avancer sur la voie d'une véritable régionalisation de l'Uni-

» Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause les responsabilités fondamentales de l'Etat dans le domaine de l'enseignement. mais de lui donner un souffle nouveau. Ainsi pourrait-on parvenir à terme à de meilleures adéquations entre les formations et les besoins de nos économies régionales - ce qui n'implique pas de renoncer à un enseignement national et à des formations de qualité. J'ai en tout cas la profonde conviction - et ic remarque avec satisfaction qu'elle est désormais de plus en plus partagée par des élus de toutes sensibilités politiques - que c'est par cette concertation permanente, sur le terrain, entre tous les acteurs locaux, que nous parviendrons à lutter plus efficacement contre le chômage. »

Propos recueilis par ALAIN FOURMENT et CHARLES VIAL

### L'INDICATEUR DE LA SEMAINE

«LE MONDE »/EMPLOI/UNEDIC

Comment mesurer l'évolution de l'emploi dans une région par rapport à l'évolution nationale ? L'UNEDIC a créé un indicateur qui tient compte de la structure des emplois et du dynamisme régional. La courbe régionale (trait noir plein) exprime le point d'équilibre par rapport à la tendance nationale. Nous avons déjà publié Nord-Pas-de-Calais et lle-de-France (le Monde daté 18-19 novembre), Bretagne et Languedoc-Roussillon (le Monde daté 16-17 décembre), Basse-Normandie (le Monde daté 20-21 janvier), Rhône-Alpes et Aquitaine (le Monde daté 17-18 février), Lorraine et Midi-Pyrénées (le Monde daté 17-18 mars), Poitou-Charente et Picardie (le Monde daté 14-15 avril), Auvergne et Pays-de-le-Loire (le Monde daté 12-13 mai), Alsace et Limousin (le Monde daté 9-10 juin).

## **BOURGOGNE** CENTRE +2 -3 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Coup de pouce

N Bourgogne, la structure des emplois et donc des activités constitue un handicap qui vient accentuer les mouvements nationaux. De 1978 et jusqu'en 1987, l'évolution régionale est continuellement plus défavorable que celle de l'ensemble du pays, avec trois pics importants, 1978, 1981 et 1984. Il doit falloir y voir l'influence du Creusot et de sa terrible agonie. Fort heureusement, on constate un timide redressement depuis.

Pourtant, ces implantations industrielles vieillissantes ou cette présence dans des domaines exposés n'empêchent pas la Bourgogne de manifester un vif dynamisme qui semble traduire une grande capacité de réaction. A partir de 1985. celle-ci est même très forte : ce qui coîncide avec les opérations de développement économique local lancées sur les décombres du groupe Schneider. D'une évidente prodigalité, les actions en faveur de la reconversion du bassin d'emplois ont peut-être porté leurs fruits.

### L'emprise du milieu

B IEN sûr, la région Centre ne fait pas partie des « poids lourds », et ses résultats s'expliquent aussi par sa taille. Mais être « moyen » n'a pas que des inconvénients. Quand les secteurs d'activité sont également répartis, et les caractéristiques pas trop marquées, on subit moins d'aléas.

D'abord, la structure des emplois n'est pas défavorable, loin s'en faut. A part en 1983, 1985 et 1987, elle ne constitue pas un handicap. Ensuite, la région fait preuve d'un dynamisme certain, seulement démenti en deux occasions. Grace à cela, la forte décrue des années de restructuration industrielle 1983-1984 l'a relativement épargnée. Et de façon plutôt exceptionnelle, en comparaison de la chute nationale et de celle d'autres

Sur toute la période, le Centre affiche d'ailleurs une courbe qui, en moyenne, se situe fréquemment au-dessus de l'indice général. Cette vitalité se traduit même par une excellente reprise, ces

## BLOC-NOTES

**A**GENDA

□ Salon du livre maritime à Concarneau. - La septième édition du Salon du livre maritime, organisée avec l'appui de la municipalité, aura lieu à Concameau du 11 au 17 juillet. Une exposition « Hommage aux hommes de la mer » se tiendra à partir du 5 juillet à l'hôtel de ville. Le public pourra rencontrer écrivains, éditeurs, navigateurs. I sera possible de faire expertise gratuitement les livres anciens de marine.

▶ 8, rue Lapérouse, BP 334, 29183 Concameau Cedex. Tél : 98-97-52-72

### NOMINATIONS 1

п М Jean Poulit directeur de l'équipement d'Ile-de-France. -M. Jean Poulit a été nommé directeur récional de l'équipement d'Ile-de-France, avec rang et prérogatives de préfet. Il remplace M. Michel Rousselot.

Sa nomination intervient à un moment important. Comme son prédécesseur, M. Poulit devra ouer le rôle de maître d'œuvre dans la préparation du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-Franca, sous l'autorité du préfet de région. Or, depuis que ce chantier a été ouvert, à l'initiative du premier ministre, en juillet 1989, Michel Rocard a quitté Matignon, et le préfet de région, M. Olivier Philip, a été remplacé, en décembre demier, par M. Christian Sautter, ancien conseiller de M. Mitterrand.

Le prédécesseur de M. Poulit, M. Michel Rousselot, véritable auteur du Livre blanc sur l'Île-de-France publié en février 1990, venait d'être nommé directeur de cabinet de M. Paul Quilès, ministre de l'équipement du logement, des transports, de espace et du tourisme, lorsqu'il a été victime d'un accident qui l'écarte, pour quelque temps, de toute responsabilité. [Né le 20 soût 1937 à Artiguelouve (Pyrénées-Adantiques), M. Jean Poulit, ancien élève de l'École

polytechnique, est ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Responseble de division et directeur de service à la direction des routes, dans les années 70, il est considéré comme le années 70, il est considéré comme le père de Bison futé ... Depuis 1982, il occupait la fonction de directeur général de l'établissement public d'aménegement de Marne-le-Vallée (EPAMARNE) et de l'établissement d'aménagement support d'Euro Disney, qui doit être inauguré le 12 avril 1992.]

## Les primes des agents territoriaux

Des estimations divergentes

agents territoriaux approuvé par 5 voix socialistes mais rejeté par 26 représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (le Monde daté 30 juin-1° juillet) a-t-il de quoi satisfaire le personnel concerné?

Pour la direction générale des collectivités locales (DGCL), il apporte effectivement un plus. La prime des ingénieurs, de 40 %, pourrait désormais atteindre 42 %, voire 48 %, pour les subdivisionnaires et 59 % pour les ingénieurs en chef. « Feux I, s'écrie M. Jean Gayas, président de l'Association des ingénieurs des villes françaises. Ces pour-centages s'appliquent au traite-ment brut moyen du grade et non au salaire brut de l'agent. En fair les débutants se ratmunant fait, les débutants se retrouvent avec une prime de seulement 36 %, c'est-à-dire encore moins qu'avant. Est-ce ainsi que l'on va résoudre la crise du recrutement, alors que, l'an demier, candidats pour deux cents oostes ?»

#### **Inégalités** entre grades et fillères

M. Gérard Combe, président du Syndicat national des secrétaires généraux, ne décolère pas, bien que le décret accorde aux administrateurs une indem-nité de 37 %. Celle-ci peut d'ailleurs se cumuler avec la prime de responsabilité de 15 % accordée aux cadres qui occu-pent des emplois fonctionnels. « Certes, avant, il n'y avait rien. Mais nous voullons être alignés sur les administrateurs civils du ministère de l'intérieur, dont la prime atteint 44 % du salaire brut. La nôtre serait, dans le meilleur des cas, égale à 37 % du traitement moyen du grade. Est-ce ainsi que l'on récompense une disponibilité constante, des compétences égales à celles des énarques, des responsabilités énormes et un siège éjectable?»

Les attachés sont, de l'avis de tous, les moins favorisés, dans la mesure où leurs indemnités seront alignées sur celles des agents préfectoraux, et non sur celles des agents de l'Etat. « Dans les administrations cen-

E projet de décret sur le trales, les attachés touchent, en admet un spécialiste de la DGCL. Mais elle ne fait que compenser le coût de la vie à Paris I » La rémunération accessoire d'un débutant de deuxième classe serait de 5 % au lieu de 4,35 % et elle pourrait atteindre 10 % au lieu de 8,7 %.

Associations professionnelles, syndicats et élus estiment que le projet de Jean-Pierre Sueur accentue les inécalités entre grades et filières. « Pourquoi ne pas avoir accordé le même régime à tout le monde? Ce décret sèmera la zizanie dans les services, proteste André Lefebvre, président des secrétaires généraux des grandes villes. Comment un administrateur pourra-t-il récla-mer une prime de 74 000 francs par an, sachant que celle de son collaborateur, attaché ou directeur, n'est que de 11 500 francs? Un chef doit aussi penser à ses troupes! A contrario, est-il admissible que ce même administrateur touche une indemnité inférieure à celle

de l'ingénieur qu'il commande ? » Peu d'enthousiasme, enfin, pour l'enveloppe indemnitaire introduite par le ministre, afin de rémunérer en sus les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs et tous les autres agents de catégorie C - qui représentent 80 % de la fonction publique territoriale. Dans une petite commune où traveillent un attaché, deux rédacteurs et sept agents de catégorie C (rémunérés au SMIC), cette enveloppe supplémentaire serait de 8 000 francs par an, calcule la DGCL. Encore faudrait-il que le conseil municipal la vote, puisqu'elle n'est pas obligatoire...

Bien que ce soit à dose homéopatique, le secrétaire d'Etat ; M. Jean-Pierre Sueur (rocardien), introduit la notion de mérite dans les collectivités, puisque la répartition de cette enveloppe serait confiée au libre arbitre du maire. Cette disposition ne choque évidemment pas les associations professionnelles mais elle irrite profondément la CGT et la CFDT.

**RAFAËLE RIVAIS** 

hetaetomau

en Aisace

Grâce au programme informatique imaginé par l'un de ses directeurs l'administration départementale délivre les cartes d'identité en cinq minutes

ALBI

de notre correspondant VEC sa barbichette en pointe, Etienne Pau, responsable de la première direction de la préfecture du Tarn, fait penser à un personnage des débuts de la III. République. Mais ses yeux rieurs comme sa faconde ne le classent pas dans la catégorie des fono-tionnaires en manches de lustrine de l'univers courtelinesque, et surtout, la passion qu'il s'est découvert il y a plus de vingt ans pour l'informatique en font un personnage en rupture avec le cliché facile des « fonctionnaires fonctionnant ».

C'est dans le secret de son bureau et de ses heures de loisirs qu'il a concocté des programmes informatiques appli-qués à tout ce que l'administration peut avoir en charge, depuis les budgets des directions départementales

ACLES NOW EAUX

ciel qu'il a mis an point en huit mois. dossiers en mairie on au commissariat ; il suffit de se présenter tout seul au guichet avec son dossier de renouvellement complet, un timbre fiscal, deux photos, l'attestation de résidence ou la fiche d'état civil... Le temps de saisir les données, et le citoyen repart avec son document tout neuf. En prime, le «système Pau», du nom de son inventeur, permet de reconstituer toutes les données d'une carte perdue on déchirée, à partir d'un fragment

Pourquoi cette accélération de la procédure n'a-t-elle pas été imaginée plus tôt et pourquoi fallait-il un programme informatique spécifique? Avec son sourire plein de malice, Etienne Pau raconte: «Quand le plan de modernisation du ministre de l'inaux résultats électoraux en passant par térieur Plerre Joxe est sorti en 1989,

l'établissement des cartes d'identité, j'ai cru que la circulaire concernant son équipe, qui pourraient être éten- « Une équipe s'est constituée, nous que le bureau d'Albi peut désormais l'amélioration et l'accélération des rela-délivrer en cinq minutes grâce au logi-tions avec le public n'avait été écrite leurs à Castres, la sous-préfecture, qui ciel qu'il a mis an point en huit mois. que pour moi. Jusque-là, l'administra-Fini les délais d'attente et le dépôt des tion s'est débatue avec un micro par-ci, 50 kilomètres d'Albi, les Tarnais du un micro par-là... Désormais, je pouvais espèrer faire accepter mon plan d'ensemble pour l'informatisation de ma direction avec un ordinateur central, vingt-cinq terminaux et quinze antes. J'ai préparé un plan de charges et un calendrier. Le préset a approuvé, et le matériel est arrivé en octobre dernier. Dès janvier, nous avons mis en œuvre les programmes préparés sur les deux applications les plus intéressantes dans l'immédiat : la régie des recettes, qui n'est pas encore tout à fait opérationnelle, et la déli-wance des cartes d'identité – qui fonc-

tionne bien depuis avril-mai». Depuis, Albi fait figure de préfecture pilote dans ce domaine et, aussi bien au ministère de l'intérieur que chez Bull, on suit avec attention les

Sud - éternels spoliés depuis qu'ils ont perdu la préfecture sous l'Empire restent soumis à l'ancien système, qui demande dix à douze jours pour l'ob-tention des cartes d'identité.

Mais en fait, pour M. Etienne Pau, revanche sur le temps. C'est en 1968 qu'il a découvert l'ordinateur et cela fait dix ans qu'il révait de voir les services de l'Etat se doter des véritables outils informatiques nécessaires à leur mission. « En 1968, j'étais chef du bureau du budget départemental, et l'ordinateur était surtout un mot qui intriguait. Mais le préfet de l'époque m'a envoyé en stage et ca m'a passionné.» Avec un sourire ému, il se souvient de son premier GE 55 Bull a carte perforée. On n'en était pas

avons lancé la multiprogrammation au service de la collectivité départementale... Et puis la décentralisation est arrivée... Pour nous, c'est la circulaire Joxe qui a tout relancé.»

Et depuis, M. Étienne Pau a mul-tiplié ses heures de réflexion. « Je tra-vaille surtout à mon bureau puisque, chez moi, je n'ai pas d'ordinateur. Alors, il m'arrive de revenir souvent le samedi matin. J'ècris mes programmes très vite... Mais c'est la mise au point qui est plus longue », commente-t-il dans un grand rire. Et toujours malicieux, il ajoute : «Actuellement je mets au point un programme pour les résul-tats électoraux. En 1981, j'avais donne le pourcentage de Mitterrand au centième près... Dès 19 h 50!»

Peut-être que les renseignements généraux n'ont pas encore connais-sance des capacités de leur collègue fonctionnaire. Mais d'ici les prochaines échéances, ses prouesses pour-

**JEAN-PIERRE BARJOU** 

## **Ballet aéronautique** en Alsace

Des travaux cet été sur les pistes de Strasbourg et de Mulhouse vont obliger les avions à faire escale à Colmar

STRASBOURG

de notre correspondant

ES compagnies aériennes qui utilisent les deux principaux aéroports alsaciens, Stras-bourg-Entzheim et Bâle-Mulhouse, vont devoir faire preuve d'imagination cet été. En effet, le premier sera fermé du 1ª au 10 août, puis du 20 au 31; le second - partiel-lement - du 11 au 19 août. A Strasbourg, il s'agit de rénover les chaussées aéronautiques et, surtout, de remettre aux normes le balisage lumineux de l'axe de la piste. A l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse, aéroport binational franco-suisse, c'est la

piste nord-sad qui doit être refaite. Ces chantiers sont coûteux. A Strasbourg, plus de 19 millions de francs ont déjà été investis depuis trois ans pour les espaces de stationnoment des avoiss, et le programme de travaux engagés cet été coûtera près de 54 millions. Les collectivités locales alsaciennes et la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg en supportent d'ailleurs une bonne moitié. Elles ne désespèrent pas de voir l'Etat donner un coup de pouce supplémentaire au nom du rôle européen de Strasbourg, dans le cadre de la convention triennale spécifique qui les lie à l'Etat.

#### Des Fokker à la place des Airbus

Pour autant, il était impossible de retarder ces travaux. Au début du mois de janvier, la commission consultative de l'aéroport avait noté que le risque à Strasbourg-Entzheim était le déclassement de la plateforme. Actuellement, c'est par dérogation provisoire que les avions peuvent atterrir avec une marge res-treinte de visibilité. Est-ce la crainte qu'une période de brouillard pendant l'une des sessions du Parlement europcen ne détourne des vols? Toujours est-il que les élus alsaciens ont demandé et obtenu l'accélération des travaux et ont accepté de les préfinancer très largement.

Ce mois de travaux risquait de scrieusement désorganiser le trafic aérien estival. Les compagnies vont donc employer des «aéroports-tiroirs» en déménageant leurs escales, mais le choix proposé, qui était l'al-ternance entre les deux aéroports, n'a pas été complètement suivi. Air Inter, par exemple, a choisi de s'installer au mois d'août sur le petit aéroport de Colmar-Houssen plutôt qu'à Bale-Mulhouse, pour que les navettes routières n'aient que 60 kilomètres à faire au lieu de 135.

L'escale de Colmar devra être montée clés en main pour ces deux courtes périodes. Le matériel d'enregistrement et les équipements informatiques accompagneront le personnel. En revanche, pas question d'employer les Airbus habituels : les installations de Colmar, inadaptées,

RECTIFICATIF. - L'architecte Manolo Nunez, auteur d'un projet pour aménager les remparts d'Avipour amenager les remparts c'Ave gnon, est bien né à Samarcande, en Union soviétique (et non en Espagne, comme il a été écrit dans le Monde daté 30 juin-1° juillet).

obligeront Air Inter à affréter des Fokker de cent places avec des liaisons plus nombreuses vers Paris. Nice ou Marseille.

Les autres compagnies présentes à Strasbourg n'ont pas encore pris leur décision, mais, comme Air Inter assure l'assistance au sol de l'aéroport, il est vraisemblable qu'elles suivront le mouvement vers Colmar pour leurs petits avions et iront jusqu'à Mulhouse pour les plus gros. Certains vois charters pourraient même décoller de Metz.

Le même casse-tête s'est posé pour la base militaire 124, qui partage avec les vols commerciaux la piste unique de Strasbourg-Entzheim. Les Mirage F1-ÇR de la 33 escadre de reconnaissance ne pouvaient accepter d'être cloués au sol, alors qu'ils constituent une pièce essentielle de la Force aérienne tactique (FATAC) de la la région aérienne et doivent donc pouvoir décoller sans délai. Ces avions déménageront également en août sur la base aérienne militaire de Colmar-Mevenheim, aux côtés des Mirage-5 de la 13 escadre de

A Bâle-Mulhouse, des problèmes semblables seront résolus différemment. En effet, l'EuroAirport dispose de deux pistes, et seule une partie de la piste nord-sud est concernée par les travaux de réfection. Les compagnies aériennes pourront donc composer: Air Inter maintiendra son escale sur la niste est-ouest, avec des appareils plus modestes; en revanche, les gros porteurs pourront rejoindre Strasbourg-Entzheim. notamment les très nombreux charters programmés au cœur du mois

Pendant un été, la proximité des aéroports alsaciens, qui leur est souvent reprochée, sera pour eux un atout et permettra d'éviter l'interruption de certaines lignes. Mais ce n'est que plus tard qu'on pourra juger si ces avatars ont été pardonnés par la clientèle ou si elle a décidé de préfèrer en partie les grands voisins européens que sont Genève ou Francfort.

JACQUES FORTIER

## Le dernier train pour Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Les élus de cette commune demandent au conseil général de la Seine-Maritime de les aider à financer une desserte ferroviaire que la SNCF veut supprimer

ROUEN

de notre correspondant

ES collectivités doivent-elles financer les embranchements privés que la SNCF estime trop coûteux ou la réouverture de dessertes voyageurs abandon-nées de longue date? La question est posée au conseil général de Seine-Ma-ritime et au conseil régional de la Haute-Normandie par les étus de l'ag-giomération d'Elbeuf depuis qu'ils ont appris que la Société nationale envisage de retirer, du service marchan-dises, la vingtaine de kilomètres d'une ligne qui aboutit à l'usine Witco Chemical de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

L'émotion des élus est compréhensible. Si la desserte ferroviaire est supprimée ce seront 4 405 tonnes d'oxyde d'éthylène livrées chaque année à Witco Chemical qui devront prendre la route, acheminées cette fois par quelque cent quarante camions de 20 tonnes. Un risque technologique majeur supplémentaire pour l'agglomération (50 000 habitants) et peut-être, à terme, le risque de la fermeture du site industriel si, comme c'est déjà le cas en Allemagne, les directives européennes interdisent formellement le transport de ces matières par voie routièr

### Train touristique dominical

« Il faut faire vite, expliquent M. Claude Vochelet, maire PS de Saint-Pierro-lès-Elbeuf, et M. Alain Rhem, consciller général PS, car la fermeture est annoncée pour la fin sep-tembre 1991 par la SNCF. » La société Witco est prête à supporter l'essentiel des charges d'exploitation de la ligne pour 312000 francs par an, sur les 400000 francs nécessaires, mais il resterait à financer l'investissement de remise en état (1,5 million de francs) et l'entretien annuel de la ligne (400000 francs), dont la SNCF est disposée à prendre la moitié à sa

Avec ce bilan économique appa-

réponse du conseil général de Seine-Maritime présidé par M. Jean Lecanuct (UDF) est en attente.

La ligne a pourtant d'ardents défenseurs. Section de l'ancienne liaison directe Rouen-Chartres-Orléans, elle avait été fermée au service voyageurs peu de temps après la seconde guerre mondiale alors qu'Elbeuf, «la cité du drap», amorçait son déclin industriel. Elle a été renforcée et électrifiée sur 15 kilomètres à partir de Rouen pour la desserte du port maritime et des complexes pétrochimiques. Au-dela, la SNCF ne s'est pas souciée de son intérêt tourist e : la traversée di massif forestier de La Londe, le franchissement d'un viaduc de 110 mètres, le passage en comiche audessus d'une boucle de la Seine.

Paradoxale cependant cette menace de fermeture totale puisqu'une association d'Elbeuf vient d'obtenir la réouverture de la ligne en juillet 1991 pour un train touristique dominical. Plus proche des exigences économiques de la SNCF, M. Bernard Fran. maire Génération écologie de Grand-Couronne (10 000 habitants), demande que des études soient engagées sur la base des évolutions démographiques importantes de sa com-mune et de celle voisine de Petit-Couronne (8 000 habitants) comme de la complémentarité avec le résenu métro-bus en cours de réalisa-tion par le Syndicat intercommunal (SIVOM) de l'agglomération de Rouen, syndicat qui a d'ailleurs engagé une étude en ce sens.

Côté syndical, la CGT a de longue date plaidé pour un retour au fer. Les cheminots de la CFDT viennent d'emboîter le pas avec une proposi tion précise dont les conclusions sont d'ailleurs proches de celles des Verts, soulignant que « cette ligne passe au cœur des villes, à proximité des établis-sements scolaires, des centres commerciaux, des équipements culturels et arrive dans une zone importante d'em-ploi au caur de Rouen». Les estima-tions de la CFDT font état de remment sans appel de la SNCF, l'étu ploi au cœur de Rouen». Les estima-de Saint-Pierre-lès-Elbeuf s'est donc tourné vers les deux principales col-2000 passagers par jour sur l'ensem-

lectivités territoriales, « pour des rai- ble de la ligne. La SNCF écoute sons évidentes de sécurité publique et toutes « ces bonnes idées » avec de développement économique ». La intérêt. Mais, que ce soit pour le maintien en état d'une liaison à caractère strictement industriel ou pour la desserte de banlieues résidentielles, son regard se tourne imperturbablement vers les collectivités, pour trouver les financements.

**ETIENNE BANZET** 

## REPÈRES

### HAUTE-NORMANDIE

Un projet pour supprimer un méandre de la Seine

L'IDEE que certains gardaient pour un « poisson d'avril », Henry de Rochebouët, ancien président du Port autonome de Rouen, actuel vice-président de la cham bre de commerce et d'industrie de Rouen, vient de la proposer dans la revue officielle du port : supprimer un des méandres de la Seine entre Le Havre et Rouen pour raccourcir la distance qui sépare les deux ports.

Evoquant les diverses possibilités d'amélioration de cette voie fluvio maritime empruntée en 1990 par 3 300 navires de haute mer qui ont embarqué et débarqué 23 millions de tonnes de marchan dises, Henry de Rochebouët suggère de creuser un canal de dérivation coupant la boucle de Jumièges, située à 30 kilomètres en aval de Rouen. Entre les deux points à raccorder « il n'y a guère que 3 à 4 kilomètres de terrain relativement plat. Le creusement du canal de dérivation raccourcirait d'une vingtaine de kilomètres deux heures le franchissement de cette boucle », explique l'ancien président du port de Rouen.

Le canal tracerait sa voie dans le lit d'une rivière en partie disparue, la Sainte-Austreberthe. Le coût d'une telle entreprise n'est pas évoqué. Actuellement les navires remontent de la mer jusqu'à Rouen en six heures, dans les meilleures conditions.

Ce supplément a été réalisé avec la collaboration d'Alain Lebaube et de nos correspondants Etienne Banzet (Rouen) et Ginette de Matha (Bordeaux).

## **LE « 92 »** UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE

En 1986, le départ du Tour de France cycliste avait lieu dans les Hauts-de-Seine. En 1992, année du • 92 •. le département devrait accueillir les étapes finales de cette manifestation de renommée mondiale. La boucle sera

Dans l'intervalle de ces deux dates, le département n'a jamais abandonné sa présence sur l'évênement sportif numéro un de l'Hexagone, le troisième au monde derrière les Jeux olympiques et la Coupe du monde de

Tout au contraire, cette présence du 92 » sur la Grande Boucle s'est renforcée, au point que l'on considère maintenant que le Conseil général des Hauts-de-Seine est le partenaire public privilégié de la Société du Tour de France, organisatrice de l'épreuve. Ses différentes actions sont autant de « plus », qui sont appréciés quotidiennement par les journalistes, les personnalités et les entreprises.

### **HAUTS-DE-SEINE** UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE

### LE PRIX DU MEILLEUR JEUNE

Récompense le premier coureur de moins de 24 ans, ayant moins de deux ans de professionnalisme.

### LE CONCOURS DE PRONOSTICS **BE LA PRESSE**

Une animation ouverte aux 1000 journalistes présents sur le Tour.

### LE « KILOMÈTRE 92 »

Un rendez-vous convivial où journalistes, organisateurs et personnalités les plus diverses se rencontrent autour d'un amical buffet.

Des entreprises « 92 » du secteur des Sports ou des Loisirs y sont associées pour présenter leurs



Hôtel du Département 2-16, boulevard Soufflot - 92015 NANTERRE CEDEX

## Les élus d'Aquitaine au secours des chasseurs

BORDEAUX

de notre correspondante

N Aquitaine, la chasse est une affaire trop sérieuse pour que les élus locaux s'en désintéressent. La première région cynégétique de France compte 200 000 chasseurs, qui sont autant d'électeurs. En mai, lors des désormais traditionnels affrontements entre les tireurs de tourterelles en Médoc et les écologistes, M. Brice Lalonde avait tenté de s'immiscer dans le débat.

Au cours d'une visite-éclair en Gironde, le ministre de l'environnement avait protesté contre ce

région vis-à-vis de l'Europe entière ». Mais le président socialiste du conseil général, en quelques phreses, lui avait feit savoir qu'il se mélait de ce qui ne le regardait pas. «L'image de la Gironde a été injustement dégradée », affirmait le président du conseil général.

Le conseil régional d'Aquitaine vient à son tour de prendre la maquis. Sous couvert d'un rapport consacré aux « chasses traditionnelles en Aquitaine », l'assemblée a adopté, lors de sa séance de juin, une motion favorable aux chasses dites de retour. Ces chasses, qui consistent à abattre les oiseaux en période de retour vers leurs « braconnage » qui « ridiculise la quartiers d'été, est formellement

interdite par la CEE. «L'application de la directive européenne atteint les chasseurs aquitains dans leurs traditions et leur culture », affirme le conseil régio-L'assemblée a décidé de créer

un groupe de travail afin de « concilier une double exigence : sauvegarder la pratique des chasses traditionnelles et protéger les espèces » menacées de disparition. L'assemblée, quast unanime (il n'y eut que deux abstentions), a décidé d'examiner e toutes les propositions d'aménagement du droit, notamment en ce qui concerne les chasses de retour, dont l'interdiction systématique ne peut être accep-

€:

(2)

Prévisions pour le dimanche 7 juillet 1991 Ensoleillé

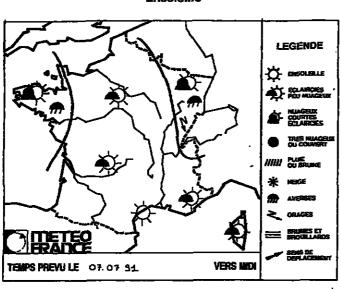

SITUATION LE 6 JUILLET 1991 A 0 HEURE TU



Le début de semaine sera placé sous le signe du soleil et de la chaleur. Des passages nuageux toucheront tout de même le nord du pays, mais ils lasseront de larges périodes ensolei-

Lundi 8 juillet : soleil généreux. -Du Nord à l'Alsace et aux Alpes, en début de journée, de fréquents nuages cacheront le soleil. Ils occasionneront encore des averses, voire des orages, dans l'extrême nord du pays. Mais rapidement des trouées perceront et le soleil brillera l'après-midi.

Ailleurs, la journée sera très ensoleillée dès le matin. Toutefois, des nuages élevés viendront voiler le ciel dans l'après-midi sur le nord-ouest.

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 16 degrés en général, localement 18 degrés près de la Méditerranée. Les températures maximales s'échelonneront de 24 à 28 degrés, du nord au sud avec saulement 21 degrés près des côtes de la Manche, mais jusqu'à 30 degrés près de la Méditerranée.

## PRÉVISIONS POUR LE 8 JUILLET 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES :<br>Valeurs extrême<br>la 5-7-1991 à 18 beures TU |                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                       | ps obs                                                        |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LIMOGES                                                         | ALGER 38 AMSTERDAM 28 AMSTERDAM 28 ATRÉNIS 26 BANGROK 33 BARCELONE 27 BELGRADE 22 BERLIN 25 BRUTELLES 29 | 145 000 NONDODDOCNNNNC | MADRID. MARRAK MELICO. MILAN. MOSCOU. VAIROBN. MEW DEL NEW YOR OSLO PALMA-DE PEKIN. REO-DE SINGAPIO STOCKHO TOKYO VARSOVII VARSOVII VARSOVII VARSOVII | 24 HI 41 K 21 28 MAJ 33 EERO 25 FR 28 IR 18 32 32 36 36 37 30 | 10 D<br>17 D<br>20 D<br>17 C<br>15 D<br>19 C<br>13 D<br>18 D<br>21 N<br>18 — |
| A B C util convert                                              | D N                                                                                                      | 0                      | P                                                                                                                                                     | T<br>tempère                                                  | #<br>rRenge                                                                  |

4

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

Signification des symboles :

A voir ; 
Film à éviter ; 
On peut voir ;

B Ne pas manquer ; 
B B Chef-d'œuvre ou classique.

## Samedi 6 juillet

TF 1

20.45 Variétés : Sébastien c'est fou ! 22.25 Série : Duo d'enfer. 23.45 Magazine : Formule

sport. 0.40 Journal, Météo et Trafic infos.

**A2** 20.45 Série :

Un commissaire enquête. 22.10 Série : David Lansky. 23.30 Journal et Météo. 0.15 Magazine: Autrement dit. Thème : Fidélités.

FR 3

De 20.00 à 0.05 LA SEPT ---0.05 Série rose : Le Style Pompadour. 0.30 Magazine : L'Heure du golf.

**CANAL PLUS** 

20.30 Téléfilm : Les Marchands de l'om-22.20 Flash d'informations. 22.30 Sport : Boxe. Spécial Mike Tyson.

0.00 Cinéma : Derrière

le miroir sans tain. Film français classé X, de Patrick Aubin (1982). 1.20 Cinéma : Le Mouton enrage. 

Film français de Michel Deville (1973).

LA 5

20.50 Série : Un privé nommé Stryker. Divertissement : Grain de folie. 0.20 Journal de la nuit.

M 6 20.35 Téléfilm : Ellis Island,

les portes de l'espoir. 23.35 Six minutes d'informations 23.40 Musique : Rapline. 0.45 Boulevard des clips: 2.00 Rediffusions.

**LA SEPT** 

20.55 Théâtre : Le Mahabharata. Mise en scène de Peter Brook. 21.50 Le dessous des cartes. 22.00 Soir 3. 22.15 Théâtre : Le Mahabharata (suite).

23.15 Magazine : Cinema de poche.

0.00 Documentaire : Forest of Bliss.

## Dimanche 7 juillet

TF 1

14.10 Série : Rick Hunter, 15.00 Série : Commissaire Moulin. (rediff.),

16.30 Disney Parade. 17.45 Série : Agence tous risques (rediff.). 18.35 Divertissement :

Vidéo gag. 19.05 Magazine : 7 sur 7. Invité : Johany Hallyday.

20.00 Journal, Tiercé, Météo et Tapis vert. 20.40 Cinéma : Le Grand Blond

avec une chaussure noire. ■ Film français d'Yves Robert (1972).

22.15 Magazine : Cine dimanche.

éma : în extremis. 🗷 🗷 Film français d'Olivier Lorsac (1988). 23.50 Journal et Météo.

A 2

14.15 Série : Mac Gyver. 15.05 Documentaire : Retour à Samarkand. 16.00 Sport : Cyclisme, Le Tour

de France : 1= et 2= étape. 17.50 Magazine : Vive le vélo. 18.30 Magazine : Stade 2. 19.30 Sport: Le Journal du

Tour (et à 23.30). 20.00 Journal et Météo. 20.45 Série : Taggart.

22.15 Documentaire: Picasso. 23.10 Journal et Météo. 23.55 Musiques au cour de l'été.

FR 3

14.30 Magazine: Sports 3 dimanche. 17.30 Magazine : Montagne. 18.00 Amuse 3 vacances 19.00 Le 19-20 de l'informa-

tion. Grand témoin: Gilbert Tri-gano. De 19.12 à 19.35, le journal de la région. 20.05 Série : Benny Hill. 20.40 Le Cirque de Chine.

21.55 Magazine : Le Divan, Invitée : Méline Mercouri 22.15 Journal et Météo. 22.40 Cinéma : Boule-de-suif. :: Film français de Christian-le-

que (1945). 0.25 Musique: Camet de notes.

**CANAL PLUS** 

14.30 Les Fables géométriques. 14.35 Documentaire : Le Paradis des manchots

15.00 ▶ Documentaire : L'homme qui a voulu s'offrir Hollywood. 17.00 Les Enfants de la Terre. 17.30 Téléfilm : Martingale.

18.00 Cinéma : Feu sur le candidat. D En clair jusqu'à 20.30 - 19.25 Flash d'informations.

19.30 Les Superstars du catch. 20.30 Cinéma : Une femme en péril. s Film américain de Peter Yates (1987).

22.05 Flash d'informations. 22.10 Sport : Tauromachie. Feria de Nimes.

23.40 Sport : Volley. France-Pays-Bas, deuxième match, en différé de Nantes.

1.15 Cinéma : Gold. 🗆

LA 5

13.15 Magazine : Le Club F1. A 14.00, Grand Prix de Formule 1 de Magny-Cours, en direct.

16.15 Sport: Tennis. 18.50 Tiercé à Longchamp. 19.00 Série : V.

19.55 Journal. Dimanche 20 h 10 Elkabbach.

20.40 Journal des courses. 20.50 Cinéma :

La Veuve Couderc. III Film français de Pierre Gra-nier-Deferre (1971). 22.20 Magazine : Nomades. L'homme du désert ; Les foudres du Tonkin ; Ca vogue, ca roule ; L'épave des congres.

23.15 Magazine: Top chrono. 0.05 Journal de la nuit.

M 6

14.45 Série : Laredo. 15.35 Jeu: Hit hit hit hourra. 17.15 Série : L'Homme de fer. 18.10 Série : Supercopter.

19.00 Série : Les Routes du paradis. 19.54 Six minutes d'informations.

20.00 Série : Ma sorcière bien-aimée, 20.30 Magazine : Sport 6 (et à 0.10).

20.40 Téléfilm : La Rage de vaincre.

22.20 Informations : M 6 Express.

22.25 Magazine : Capital. 22.35 Cinéma:

La Vénus en fourrure. 0.05 Six minutes d'informations.

0.15 Boulevard des clips. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

15.30 Documentaire : Hello Actor's Studio. 16.30 Documentaire : Paul Strand.

17.20 Télé和m: Ma Mère, mon enfant. 18.20 Moyen métrage :

Bertrand disparu. 19.00 Documentaire : Bombay, notre ville.

20.00 Documentaire : Boulevard du XX siècle. 20.30 Cinéma : Charles mort ou vif, ma

22.00 Court métrage : D'après Maria.

22.30 Magazine: Document de poche.

## MOTS CROISÉS

PROBLÈME N. 5557 HORIZONTALEMENT

I. Des femmes qui nous fournissent le gite. Quand ils sont lourds, peuvent faire de bons « bouchons ». – II. Les derniers sont à condamner. On ne la tient pas quand elle est pendue. – III. On l'a à l'œil. Est toujours à la bourre. Sans taches. – IV. Dieu. 123456789101112151415

Fournit de l'huile. Peut être utilisé par celui qui veut descendre. – V. Qui avait donc été appelé. Marque un but. Traiter comme un fou. - VI. Le pot aux roses. Sur l'étang de Berre. On sort pour VII ıχ[

le prendre - VIII VII. S'étend au bord IX d'une rivière. Arrose une fie. - Vili. Pour ΧI ceux qui ne comprennent que si XII on leur fait un dessin. Obstiné. Fume en XIII Sicile. – IX. Touffu. II XIV n'y en a parfois que pour une minute. Un

point sur la carte. - X. Pas conservés. Fera l'innocent. -XI. Endroit où l'on peut passer la nuit. Sont parfois marginales. On s'arrête au premier, – XII. Sur la Rance. Utile contre les piqûres. Peut se mettre dans le fond. -XIII. Où il n'y a rien de cuit. Conjonction. - XIV. Se fendre pour la peau. Ruminant disparu. Pas

brillant. - XV. Préposition. Anneau. Douceur ou fraicheur.

VERTICALEMENT 1. Est non avenue, mais pourrait l'être. Une bonne pensée. - 2. Une grande dépression. Qui peuvent se mettre à ronger. - 3. Partie de dames. Se comporter comme une ouvrière. – 4. Fait du nouveau. Peut faire une chute. Pas ramassé. – 5. Interjection. Traditions. N'est pas le droit chemin. - 6. Peut se faire traiter de morue, Vieille ville. -7. Transformation en liquide. -8. Peut être assimilé au capital. Ne s'attache pas à l'argent. - 9. Un peu de silence. Caux qui gardent quelque chose. - 10. Rouget en était. Liée. Se mouille. - 11. Point. Baie du Japon. Utilisés par de vieux pugilistes. — 12. Un vagua sujet. Démonstratif. Pousser un cri. Difficulté. - 13. On ne peut évidemment rien lui demander. Elément d'un cercle, Note. -14. Barouf d'honneur. Ville d'Allemagne. Variété de pépins. -15. Nom d'un chien. Anglaise, ce n'est pas du réchauffé.

Solution du problème nº 5556

Horizontalement I. Football. – II. Serveur. – III. Crémière. – IV. Ta. Pérou. – V. Usés. Etre. – VI. Rat. Les. – VII. Innées. Oc. – VIII. Etang. Pur. – IX. Ré. Névé. – X. Dur. Nom. – Xt. Foisonne.

Verticalement

1. facturière. - 2. Rasante. -3. Osé. Etna. Do. - 4. Temps. Ennul. - 5. Brie. Légers. -6. Avérées. - 7. Lérots. Penn. -8. Lueur. Ou. On. - 9. Escrime. **GUY BROUTY** 

<u>Mariages</u> - M. et M= Robert EPSTEIN,

M. ct M= René CUQ.
M. ct M= Bernard MICHEL,
ont la joie de faire part du mariage de leurs enfants et petits-enfants, Catherine et Marc,

qui sera célébré à Château-sur-Allier (Allier), le 13 juillet 1991. 14, rue Broca, 75005 Paris.

24, rue Jean-Colly, 75013 Paris. 39, rue du Docteur-Serce, 09270 Mazères. 260, avenue de Casselardit, 31300 Toulouse.

<u>Décès</u>

 M= Louis Guyader, Hannelore et Charlotte, Et toute sa famille, ont la douleur de faire part du décès de

M. Louis GUYADER,

survenu le 2 juillet 1991, à l'âge de Les obsèques ont en lieu à Rueil-falmaison, le 5 juillet 1991.

Cet avis tient lieu de faire-part. 25, boulevard du Maréchal-Foch, 92500 Rueil-Malmaison.

- Toute l'équipe du cabinet SLG

a la douleur de faire part du décès de

M. Louis GUYADER. expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel de Versailles,

survenu le 2 juillet 1991, à l'âge de quarante-six ans, à Rueil-Malmaison.

7 bis rue Hervet, 92500 Rueil-Malmaison. 60, rue Pierre-Charron, 75008 Paris.

**CARNET DU MONDE** 

40-65-29-94 ou 40-65-29-96 Tarif : la ligne H.T. 

Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc

Mª Hélène Perdrière-Mochot, son épouse. Michel, Georges et Claire Mochot, ses enfants, Olivier et Benoît Mochot, ses petits-fils,

Ses fidèles Marceline et Marcel ont la douleur de faire part du décès de

ancien commissaire de la marine nationale, directeur général. 1 es Relais sériens. filiale d'Air France, officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre du Mérite,

survenu le 5 juillet 1991, à l'âge de

Ses obsèques auront lieu dans l'inti-mité, le lundi 8 juillet à 11 h 30, au cimetière nouveau, avenue Pierre-Gre-nier, à Boulogne (Hauts-de-Seine).

13, boulevard d'Auteuil, 92100 Boulogne.

<u>Anniversaires</u>

- Il v a dix ans. Jacqueline FIORATO

nous quittait. Sa famille Et ses amis se souviennent

- A Charles de LA JONQUIÈRE « Le météore, l'aime 1982-1991. »

Bilou-Alain, Victoria, Il y a un an, le 7 juillet 1990, dis-raissait accidentellement

Robert NOUCILL Il reste présent dans le cœur de tous ceux qui l'out connu et aimé.

- li y a un an, Catherine THIERRY

nous quittait.

Elle n'avait pas trente-neuf ans, Sa famille demande à ceux qui l'ont connue et aimée, à Nantes, Lyon, Paris, Dijon, d'avoir une affectueuse pensée pour elle.

« En fin de compte. il n'y a pas de solution à l'énigme de la vic. » (Docteur Ronald Laing.)

- Le 7 juillet 1987 disparaissait

Maurice VILLENEUVE Une pensée est demandée à sa

Le Monde ● Dimanche 7 - Lundi 8 juillet 1991 15

LONDRES

correspondance

A Navrés. Nous sommes tempora a Naries. Nous sommes temporat-rement fermés »: cet avis écrit au feutre sur un carton blanc a été apposé véndredi à 13 h 15, à l'en-trée du siège de verre et d'acier de la BCCI et de ses vingt-quatre filiales britanniques, par les syndics de la firme Touche Ross, mandatée car la Ranque d'Applesse. par la Banque d'Angleterre. L'Insti-tut d'émission a ordonné cette fermeture, accompagnée d'un gel des dépôts et d'une mise en liquidation après l'examen d'un rapport remis par la firme d'experts comptables Price Warehouse faisant état d'irrégularnés de gestion e sur une grande échelle, dans plusieurs pays et sur plusieurs années». La Banque d'Angleterre a mis sur pied une unité spéciale pour coordonner l'opération internationale contre la BCCI non sculement dans ses trois principaux

centres d'opération (Londres, Luxembourg et le paradis fiscal des files Carman, colonie de la Couronne) mais également en France, en Espagne, en Suisse et aux Etats-

> Fraudes à haut niveau

Lors d'une conférence de presse donnée le 5 juillet, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Robin Leigh-Pemberton, a souligné que la BCCI s'était rendue coupable de «fausse comptabilité et dissimulation de pertes», fraudes qui, selon hu, ont eu lieu «à un haut niveau». A la question de savoir si cette action était spécifiquement motivée par l'affaire de blanchiment des narco-dollars à laquelle a été mêlée une filiale américaine de la BCCI, le grand argentier de Threadneedle Street s'est contenté de ne pas exclure ce lien.

La filiale de Tampa (Floride) avant été reconnue coupable d'avoir «blanchi» 32 millions de narcodollars (environ 180 millions de francs) appartenant à l'ex-dictateur pana-méen Manuel Noriega. Ce dernier disposait par exemple de neuf comptes particuliers au siège londomen de la BCCI. La BBCI avait du débourser l'an dernier 15 millions de dollars (90 millions de francs environ) pour échapper à la justice américaine qui était au courant des activités coupables de sa filiale de vités coupables de sa filiale de Floride. Six de ses dirigeants sont en prison. Le mois dernier, les nou-

annouci qu'elles comptaient attaquer la BCCI en justice à propos de la disparition des avoirs de Manuel Noregia déposés auprès de l'établissement d'Earl's Court. Enfin, les observateurs rapprochent la décision de la Banque d'Angleterre des

« C'est la liquidation la plus impor-tante de l'histoire de la City. Mais cette banque particulière s'occupait de prêts bien spécifiques notamment dans l'immobilier, ainsi que du financement de l'exportation vers les pays du Golfe et des opérations de change. La suspension de ses activités ne devrait donc pas avoir de consè-quences négatives sur le reste du sec-teur bancaire», estime Ken Brown, expert bancaire auprès de la Morgan Stanley-Londres. Fondée dans les années 70 par le banquier pakista-nais Aga Hassan Abedi, la BCCI était devenue l'une des banques pri-vées les plus importantes du monde vees les plus importantes du monde avec des avoirs dépassant 20 milliards de dollars. La banque avait été rachetée l'an dernier par le chef de l'émirat d'Abou- Dhabi, Cheikh Al-Nahyan. L'établissement comptait plus de 100 000 clients au Royaume-Uni. Le dispositif de protection officiel des épargnants s'applique aux dépôts en sterlings à concurrence de 75 %, avec un maximum de 15 000 livres (150 000 francs).

de la Banque d'Angleterre des récentes critiques du procureur de l'Etat de New-York contre les len-teurs de l'enquête de la Banque cen-trale britannique sur les affaires de la RCCI.

publics sont exclues du champ de cette étude.

Selon un rapport du ministère de l'industrie

## Plus d'un salarié sur deux travaille dans une PMI

Plus d'un salarie français sur deux travaille dans les 35 770 PMI (petites et moyennes industries) qui réalisent 41 % du chiffre d'affaires de l'industrie française et 37 % des investissements: ces chiffres figu-rent en exergue au rapport sur les PM1 que devait rendre public M. Dominique Stauss-Kahn, minis-tre de l'industrie, le lundi 3 juillet.

Cette mise à jour de «L'état des PMI», publié en 1988, confirme le poids des entreprises entre 10 et 499 salariés dans l'économie fran-çaise. Malheureusement, pour des raisons d'organisation administrative, les entreprises de l'agroalimen-taire et du batiment et des travaux

Parmi les atouts des PMI - par-ticulièrement nombreuses dans le secteur des biens de consommation courante – le rapport retient que depuis 1986, la croissance de leur chiffre d'affaires est légèrement supérieure à celle enregistrée dans les grandes entreprises. En revanche, les gains de productivité sont plus faibles. Avec une aug-mentation de 25 % en 1989, le taux de marge des PMI progresse moins rapidement que celui des grands groupes (+34,7 %). Conse-quence : les rémunérations y sont en moyenne inférieures de 20 % et 15 000 livres

Ia capacité d'autofinancement reste insuffisante pour financer la croissance. Ainsi, par rapport à leurs

consœurs étrangères, les PMI françaises sont plus endettées, d'autant que leur accès au crédit est plus difficile.

Au chapitre des handicaps, le rapport note que les PMI sont peu innovantes et investissent moderement dans la recherche le dévelop-pement ou la formation. D'ailleurs, la moitié du chissre d'affaires de ces entreprises est realisée dans les secteurs à faible technologie. Enfin les PMi continuent à être de piètres exportainces.

Après Force ouvrière

### La CGC, la CFDT et la CFTC signent l'accord sur la formation professionnelle

Après Force ouvrière, dès le 3 juillet (le Monde du 4 juillet), trois autres syndicats - la CGC, la CFDT et la CFTC - ont décide de signer l'accord sur la formation professionnelle. L'UPA (Union professionnelle artisanale) et la CGPME, qui négociaient aux côtés du CNPF se sont également prononcées en faveur du texte final.

La CGC souligne « la remise en ordre des multiples accords et avenants en un seul texte, cohérent et relativement simplifié » La CFDT estime qu'il s'agit d' « un accord d'étape qui comprend de nettes améliorations » et assure qu'elle agira « pour son application ambitieuse ». La CFTC, qui était opposée à « la mise en place du coinvestissement », a surmonté ses réti-cences. Désormais, le ministre du travail va pouvoir reprendre le contenu de cet accord dans le projet de loi qui sera présenté à l'automne au Parlement pour réformer la loi de 1971.

### Choice Hotels accélère son développement en Europe

Choice Hotels international, une des premières compagnies bôtelières mondiales, filiale de la société américaine de services Manor Care, va incorporer à son réseau, à partir du 1 septembre, 14 hôtels quatre étoiles de la chaîne Scandic, situés en Alle-magne, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas et Autriche, qui prendront l'enseigne Clarion, tout en restant gérés par leurs managers actuels. Au bout de deux ans, d'autres hôtels de Scandic (qu gère 120 établissements trois et pourraient suivre.

Cet accord traduit la volonté de Choice, qui se présente comme la « première chaîne mondiale en franchise » avec 2 500 établissements, mais pour l'essentie (2 200) aux Etats-Unis, d'accéléres 2 200) aux Etats-Ons, o accelerer son implantation en Europe, où elle ne gère que 55 hôtels. Les res-ponsables du groupe, qui jouent surtout sur l'étendue de son réseau, sa capacité de commercialisation et son système de réservation, entendent y parvenir par le développement de la franchise, leur méthode habituelle, mais aussi par l'acquisition d'établisse-ments existants, des accords comparables à celui conclu avec Scan-dic ou la construction de nouveaux hôtels. Depuis le prin-temps, le groupe a renforcé son directions, l'une chargée de déve-lopper les ouvertures de nouveaux hôtels, l'autre de la commercialisation des établissements.

Choice s'intéresse particulièrement à trois pays : la France, où la chaîne compte huit établissements, un neuvième étant en construction, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Son PDG, M. Gerald Petitt, estime que « le marché européen est porteur pour les hôtels de milieu de gamme et économiques ». Le groupe, qui comptait surtout des établissements trois et quatre étoiles sous les enseignes Comfort, Quality et Clarion, s'est étendu dans l'hôtellerie économique aux Etats-Unis, d'abord en ouvrant des deux étoiles (Sleep Inns) mais surtout en rachetant trois chaînes au cours de l'été 1990 (Rodeway Inns, Econo Lodges et Friendship Inns. comptant respectivement 148, 615 et 85 hôtels). Mais en Europe, Choice a surtout ouvert des Comfort Inns (trois étoiles) jusqu'à présent : la chaîne possède en tout et pour tout trois Sleep Inns en Grande-Bretagne.

Après plus de deux ans de rodage

## la recherche d'un second

lité se sont déplacés sur la ville et ses quartiers défavorisés, les moines-soldats du RMI ont du vague à l'âme. Comment raviver, en tout cas, la flamme de tous les acteurs qui, deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la loi instaurant le revenu minimum d'insertion, se sentent de plus en plus seuls pour lutter contre l'exclusion sociale de ceux qui sont passés par la «trappe de la pauvreté»? Alors que la Commission nationale d<sup>'</sup>évaluation du RMI doit rendre son rapport sur la mise en place de ce dispositif au printemps prochain, deux cents professionnels, venus de toute la France et de toutes les instances concernées, ont dressé un premier état des lieux à l'occasion des deux journées d'étude organisées conjointement, les 14 et 2 juillet à Rennes, par la direction de l'action sociale et l'Ecole nationale de la santé publique.

RENNES

de notre envoyée spéciale

¡Au moment où le nombre des illocataires s'est stabilisé autour de 530 000 et où la tension du marché de l'emploi complique les modalités d'une insertion professionnelle déjà aléatoire, la perplexité, voire parfois le désarroi,

des multiples acteurs locaux mobilisés par le RMI augmente. Tra-vailleurs sociaux, chargés de mis-sion des conseils généraux et des DDASS, responsables des agences pour l'emploi et des bureaux communanx d'aide sociale, tous atten-dent avec impatience le second souffle d'un dispositif jusque-là considéré comme « en rodage ».

«La création du RMI a secoué geant tous les acteurs locaux à trailler ensemble», s'est certes félicité M. Michel Thierry, directeur de l'action sociale. Et en dépit des multiples résistances rencontrées, aucun des participants de ces jour-nées n'a remis en cause le bienfondé de ce partenariat imposé à coups de circulaires. Tous les départements n'ont toutefois pas progressé au même rythme, car le succès du RMI a été largement tributaire sur le terrain de la force de conviction de ses maîtres d'œu-vre et surtout de la qualité des «enterues amiables» qui ont pu se nouer entre les uns et les autres. Autant de bonnes dispositions susceptibles de « s'effriter » avec le temos...

C'est pourquoi tous appellent désormais de leurs vœux une clari-fication des règles du jeu et une remise à plat du rôle de chacun. Et les intervenants de s'interroger sur la véritable nature du disposi-tif RMI: s'agit-il, à l'usage, d'une véritable « volture-balai » des exclus ou a-t-il simplement reponsé les limites de l'exclusion en rejetant dans la marginalité d'autres «intouchables»: nomades, sans domiciles fixes, toxicomanes...

« Le contrat d'insertion peut-il concerner tout le monde? » s'est

demandé une participante, en faisant allusion à la pierre angulaire du dispositif liant la distribution de cette allocation à un engage-ment d'insertion de la part des bénéficiaires, contrat qui ne concerne aujourd'hui que 43 % des «RMistes». «N'y a-t-il pas un ris-que d'acharnement social à vouloir imposer à tous un parcours d'inser-tion professionnelle alors même que l'on sait que ce dernier ne que l'on sait que ce dernier ne déhouchera sur rien?» a observi un antre participant en évoquant le cas des personnes âgées écartées du minimum vieillesse.

> Les zones d'ombre

Autant 'd'interrogations qui ont éclairé les zones d'ombre du RMI. conséquence d'une montée en charge éclair. Les acteurs reconnaissent volontiers ne pas toujours savoir comment traiter les cas qui se présentent ou tirer le meilleur parti du « foisonnement de mesures existantes », encore moins quelle attitude adopter face aux entre-prises. Le « surrégime » auquel les travailleurs sociaux s'estiment de surcroît soumis ne leur a pas toujours permis non plus d'assurer aux «RMistes» un suivi de leur dossier : « Certains allocataires n'ont jamais été recontactés depuis la signature de leur contrat!»

Les contraintes administratives ne facilitent pas la tâche des travailleurs sociaux, qui dénoncent la longueur des délais entre la signa-ture d'un contrat et l'entrée effec-tive dans le dispositif d'insertion : « Nous disposons de charters là où il nous faudrait des lignes régu-lières!» s'est insurgée une assis-

tante sociale. «A partir du mois de septembre, je n'ai plus rien à proposer aux bénéficiaires, faute de souplesse budgétaire», soupire une D'une façon générale, les profes-sionnels du RMI regrettent l'ab-

sence d'information et de forma-

tion dont ils s'estiment victimes. Mangue d'information au point que ces deux journées de réflexion constitué la première occasion de se pencher sur le chemin parcouru et de comparer les expériences engrangées... Cet échange et la « capitalisation » qui en découle apparaissent d'autant plus nécessaires que les praticiens manquent de « références » en matière de politique «partenariale». Dans cet esprit la formation

constitue un autre motif d'insatisfaction pour de nombreux travailleurs sociaux en manque d'outils et de méthodes pour engager un dialogue constructif tant avec les entreprises qu'avec les conseils généraux et les communes. « Comment remotiver des élus qui se sont, au fil du temps, désintéresses du RMI?» demandent notamment les travailleurs sociaux, qui ont vu les commissions locales d'insertion, chargées de valider les contrats des allocataires, se transformet en «chambres d'enregisuement ronronnantes ». « En trois ans, note une chargée de mission, nous nous sommes retrouvés entre fonctionnaires et retraités : les élus et les représentants des chambres consulaires avaient disparu! C'est à croire que les élus ne sont plus conscients des enjeux du RMI...»

VALÉRIE DEVILLECHABROLLE

ment irresponsable» de prendre des

engagements à terme mais il a pré-cisé : « Nous sommes pour le main-

## L'Allemagne connaît son deuxième déficit commercial mensuel

Pour le deuxième mois consécutif, l'Allemagne, championne du monde des exportations, a connu un déficit mensuel de sa balance commerciale, l'industrie allemande ne parvenant pas à répondre au formidable appétit de consomma-tion des Allemands de l'Est. L'Office federal des statistiques a annoncé, vendredi 5 juillet, un délicit de 0,8 milliard de DM (2,7 milliards de francs) pour le mois de mai, contre l 4 milliard en avril. Il faut remonter à août et septembre 1965, pour retrouver deux mois de suite déficitaires.

Paralièlement, la balance des operations courantes, qui, outre les échanges commerciaux, comptabilise les services et les transferts financiers, a vu son déficit se creu-ser en mai à - 4 milliards de DM contre - 2.6 en avril. En mai, les importations ont progressé de 19 % à 55,4 milliards de DM par rapport à mai 1990. Les exportations ont en revanche baissé de 7,4 % par rapport à mai 1990 pour atteindre 54,7 milliards.

Cette dégradation des échanges allemands devrait être de courte durée, seion la majorité des économistes, qui prévoient un retour aux excédents des 1992.

réduire son déficit budgétaire de 16,6 milliards de deutschemarks en 1992. – Le projet de budget du ministère allemand des finances pour 1992 prévoit une réduction du déficit de 16,6 milliards deutschemarks à 49,8 milliards deutschemarks (170 milliards de francs), a annoncé vendredi 5 juillet le minis-tre allemand des Finances M. Theo Waigel. L'enveloppe totale des dépenses va progresser de 3 % à 422,4 milliards de deutschemarks contre 410,3 milliards prévus pour 1991. Le projet de budget doit être adopté en conseil des ministres mercredi 10 juillet. Les dépenses liées à l'unification de l'Allemagne augmenteront à 109 milliards de deutschemarks contre 93 milliards cette année. - (AFP.)

**EN BREF** 

Etats-Unis: le chômage atteiat les 7 %. – Le taux de chômage a atteint la barre des 7 % aux États-Unis en juin, coatre 6,9 % ea mai, a annoncé vendredi 5 juillet le département du travail. Ce taux est le plus élevé depais octobre 1986. Le plus élevé depais octobre 1986. Le plus élevé depais octobre 1986. Le plus élevé de phis octobre 1986. Le plus élevé de plus pour le plus de la Confédération paysanne. nombre de chômeurs a augmenté de 105 000. L'économie américaine (hors secteur agricole) a supprimé 50 000 emplois contre une moyenne de 220 000 suppressions durant chacun des quatre premiers mois de l'année, mais contre une création de 59 000 emplois en mai. Cette perte d'emplois souligne les hésitations de la reprise américaine. Les experts estiment pourtant que cette reprise est maintenant commencée. - (AFP.)

Federal Express commande 25 Airbus A300. – La compagnie américaine Federal Express, spécialisée dans la messagerie, a commandé ferme 25 Airbus A 300-600 cargo, et pourrait porter sa flotte à 75 exemplaires (25 commandes supplémentaires à reconfirmer et 25 options). Ces biréacteurs gros porteurs seront équipés de réacteurs General Electric CF6-80C2. Le montant de la transaction approcherait 2 milliards de dollars (12,4 milliards de francs).

Ils réclament une augmentation du prix du lait d'au moins 10 centimes par litre ou encore de 20 centimes pour les 100 000 premiers litres livrés par les producteurs. «Faute d'un accord sur 10 centimes ou sur 20 centimes, nous ne relacherons pas les camions et les dizaines de milliers de litres de lait seront perdus», a averti l'organisation syndicale bretonne qui envisage des actions simi laires dans d'autres départements.

 Le plan de Dynaction pour la reprise de VEV. - Les dirigeants du groupe Dynaction, MM. Christian Moretti et Henri Blanchet, candidats à la reprise globale du groupe textile VEV, ont révélé, vendredi 5 juillet, les grandes lignes de leur plan : injection d'argent frais (200 millions de francs) et remboursement aux banques des créances à hauteur « d'un bon tiers ». Au niveau de l'emploi, M. Moretti juge « totaletien du groupe dans son perimètre actuel.» Dynaction, coté au second marché, est détenu à 50 % et à parts égales par ses deux dirigeants-fonda-teurs. Dynaction, fédération de quelque quarante-cinq entreprises notamment présentes dans la mécanique et le matériel électrique, a realisé en 1990 un résultat net de 160 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de francs.

(Publicité)

### ERRATUM

Dans l'édition du 4 daté 5 juillet 1991 il fallait lire, dans notre tableau boursier second marché, pour la valeur International Computer (IC), la cotation suivante: 162 au lieu de 102.

male a ele celebr

: la mereste

FRIQUE

ela est deveno

L # 15

en titre de l'Ap

de la banque»

La décision prise le 5 juillet par

les autorités monétaires de sept

pays de suspendre les activités

et geler les avoirs de la Bank of

Credit and Commerce internatio-

nal (BCCI) est sans précédent.

Jamais encore la coopération

internationale en matière ban-

grande échelle. Outre les sept pays concernés, où la BCCI

avait ses principales activités

plus de soixante autres, dans lesquels elle opérait, ont été

avertis et instamment priés de

Exceptionnelle, cette coopéra-

tion internationale l'est à d'au-

tres titres. Parce qu'elle se situe

dans le monde de la banque, où

le secret a habituellement force

de loi, surtout lorsque se trou-

vent impliqués un pays comme

la Suisse et des paradis fiscaux

tels le Luxembourg et les îles

Calman. Parce qu'elle concerne

un établissement financier privé,

de taille importante (20 milliards

de dollars d'actifs, soit 120 mil-

liards de francs), lui-même

extrêmement secret et mysté-

rieux, basé au Luxembourg,

contrôlé par l'émirat d'Abou-

Dhabi. Avec des clients aussi

« voyants » que le général

Noriega, ancien dictateur du

le quotidien britannique The

Panama, ou plus « dissimulés »

Financial Times évoque l'organi

sation palestinienne dirigée par

liens avec des personnalités influentes du monde politique

américain.

Abou Nidal, - la BCCI aurait des

Cette coopération a sans doute

été facilitée par la volonté affi-

chée des principaux pays occi-

dentaux de mener une action

concertée contre le trafic de la

droque et le blanchiment des

narcodollars. Les autorités bri-

tanniques n'ent pas voulu lier

directement leur intervention à

avait été reconnue coupable de

Les liaisons dangereuses de la

BCCI expliquent le temps mis

internationales pour prendre leur

décision. Car elle était depuis de

nombreuses années contestée

dans le milieu bancaire. Ses

de relations commerciales

confrères n'entretenaient plus

importantes avec elle. Ainsi sa

disparition ne devrait-elle pas

entraîner de désastre dans la

communauté financière. C'est

actionnaires et les marchés (la

BCCI était très active sur les

marchés des changes) que la

concertée dans le plus grand

terre, qui pilote le groupe de

décision a été prise de manière

secret. Et si la Banque d'Angle

coordination, se voit aujourd'hui

reprocher sa lenteur, elle a beau

jeu de répondre que rien ne jus-

tifiait son intervention avant la

CLAIRE BLANDIN

remise du rapport de Price

Waterhouse la semaine der-

d'ailleurs pour préserver les

clients, les déposants, les

par les autorités monétaires

ces pratiques, mais la BCCI

ce crime aux Etats-Unis.

spécial.

collaborer avec ce «G7» un peu

caire n'avait fonctionné à si

4

## Un pessimisme exacerbé

NDICE CAC 40 fois consécutive, la tendance s'est très sensiblement alourdie cette semaine à la Bourse de Paris : depuis le 14 juin, les valeurs fran-

caises se sont dépréciées de 7.6 %. Et ce n'est pas peut-être pas fini. Si l'on en croit les conclusions d'un rapport confidentiel divulgué par les Echos, le risque d' « une retraite sans gloire », n'est pas mince, si la modernisation accomplie n'a pas

Pourtant, le démarrage avait été très prometteur. Lundi, presque d'un bloc, le marché s'était redressé de 1,44 %. Il devait le lendemain reperdre la presque totalité (- 1,26 %) de cette belle avance, Mercredi, la Bourse faisait un nouveau plongeon de 1,85 %. Jeudi, une reprise initiale, pourtant musclée (+1 %), tournait rapidement court et, derechef, la séance s'achevait sur un repli des cours (-0,58 %). A la veille du week-end, après un tel déluge de baisse, une reprise technique s'esquissait quand même. Mais il fallut pour cela plusieurs essais. De toute facon, le résultat ne fut ni assez important (+0,88 %) pour modifier vraiment le score final, ni assez convaincant, vu la mai-

greur des courants d'échanges, pour changer l'atmosphère tou-jours très lourde. Bref, d'un vendredi à l'autre, l'indice CAC 40 est encore descendu de 1,37 % pour s'établir à son plus bas niveau depuis le 21 février der-

Ainsi, après un mois de juin affligeant (- 6,22 %), juillet commence bien mal rue Vivienne.

Etonnant? Pas vraiment. L'immense espoir d'une baisse des taux d'intérêt soulevé par la Banque du Japon en décidant d'as-souplir les conditions de crédit n'aura duré que ce que durent les roses. C'est désormais très clair: bien qu'asphyxiée par la rigueur budgétaire et les demiers tours de vis fiscaux, la France ne recevra pas, à court terme du moins, la bouffée d'oxygène que son état aurait pourtant nécessité. « Au nom de la sacro-sainte inflation», commentait un boursier furieux.

La reprise? Après les très sombres pronostics sur la situation économique dans l'Hexagone faits par l'ONU, puis l'OCDE, enfin le centre de prévision de l'Expansion, plus personne sous les lambris ne l'attend désormais avant le printemps 1992. «L'idée d'un redémarrage à l'automne lancée par le gouvernement relève de la méthode Coué », entendait-on aux détours des piliers. Et pour

<u>Matériel électrique</u>

coup évoquaient « le climat politique détestable », qui empoisonne l'atmosphère. «La Bourse souffre de Cressonnite aigue», assurait avec un sourire innocent un gérant de portefeuille, en citant les résultats d'un récent sondage effectué pour l'Expansion auprès d'un échantillon de chefs d'entreprise. Résultat de cette consultation expresse : 55 % des patrons ne font pas

#### Le rapport « Equinoxe »

confiance au premier ministre.

Le pessimisme est en tout cas à ce point exacerbé que personne n'a prêté la moindre attention aux derniers signaux confirmant la sortie de récession aux Etats-Unis. En particulier, la remontée de 45,4 % à 50,9 % en juin de l'indice de l'Association des directeurs d'achats américains est apparue très encourageante. Et puis, phénomène nouveau, les seuils de résistance, auxquels se fient les «chartists» pour annoncer la fin provisoire d'un mouvement, ne sont plus attentivement guettés. «Le graphique est la martingale du simplet », disait un opérateur

Le marché a, il est vrai, touché le fond de la déprime avec la publication vendredi en exclusi-

5-7-91

566 2 248

855 1877

715

1 405

LES PLUS FORTES VARIATIONS

DE COURS HEBDOMADAIRES

120,50 - 4,50 4470 - 1 1136 + 7 4016 - 64

233,60 - 6,40 1 137 - 59 2 230 + 69 1 376 + 26

Diff.

64 13

vité par l*es Echos* d'extraits assez explosifs d'un rapport nommé « Equinoxe », rédigé sur la Bourse par des personnalités de la place. D'après ce rapport, qui devrait être remis à M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'écono-mie, des finances et du budget, à la veille de l'ouverture du marché unique européen, le constat est «accablant» sur l'orientation de l'épargne, le manque de papier disponible, la défaillance des intermédiaires et la perversion fiscale. Et les auteurs de conclure, que sans une deuxième étape de modernisation, pour laquelle ils plaident, le danger serait grand pour la Bourse de sombrer «dans une retraite sans gloire». Les anciens n'avaient-ils pas déjà tiré la sonnette d'alarme en affirmant haut et

En tout cas, les professionnels sont nombreux à juger que ce rapport est « de la dynamite ». A n'en pas douter, le grand argentier de la France, qui, de passage à Varsovie pour inaugurer la place polonaise toute neuve, vantait, dans une belle envolée lyrique, l'importance des marchés financiers, instruments modernes pour mobiliser l'épargne, ne devrait pas manquer de sujet de réflexion pour

clair que la mission du marché avait été dévoyée?

ANDRÉ DESSOT

5-7-91

1 150 560 295 390,50 177 715 353

5-7-91 Diff.

5-7-91 Diff.

222,10 + 10,10 464,20 + 43,20 85,30 + 8,25 161 - 16,80 83 80 + 7,20 24,50 + 0,720 39,55 + 2,85 31,30 + 3,80 53,70 + 5,60 253,90 + 10,90

481 867 793 479 209 192

392 244 702 377 942 099 364 470 937 331 719 094

279 984 981 274 498 387

- 127

2,60 1,50

4475

Bâtiment, travaux publics

Auxil. d'entr. (1).

Immob. Phénix .
J. Lefcbyre

Synthélabo .

Norsk Hydro

Amgold.......
Buf. Gold M.. De Beers..... Drief. Cons. Gепсог...

Harmony... Randfontei

Western Deep

Axa (ex-Midi)...

Pengeot SA ...... BSN .....

Paribas Act. A. Carrefour ...... Lyon, Dumez ... Société Gén. A

Pièce suisse (20 fr.) ........ Pièce isdos (20 fr.) ....... a Pièce tanisiene (20 fr.) .

Price de 26 dollars

(i) Coupon de 23 F.

Mines d'or, diamants

VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT

TRAITÉES AU RM (\*)

Nore de

503 894 876 377

523 501

Air Liquide 415 425 268 525 160 (\*) Du vendredî 28 juin 1991 au jeudî 4 juil-let 1991 inclus.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

Cours 28-6-91

72 200 72 350

titres

Alcatel Alsth.... 1 695 637 Eff-Aquitaine... 2216 141

050N 552 049 Suez (C- de) 1384 716 LVMH 06420

Lafarge-Coppée (3)... Poliet (4)..... SGE-SB

(1) Coupon de 33 F. (2) Coupon de 10 F. (3) Coupon de 9 F. (4) Coupon de 10 F.

Produits chimiques

GTM\_

ntygues ..... ments français (2).

Street avec la fermeture du 4 juillet pour la célébration de l'Independence Day. Quatre séance assi qui se

que du nez.

**NEW-YORK** 

tir de la récession

mauvaises nouvelles allaient temperer ce bel optimisme : la baisse des ventes de logements neufs pour mai (-3,3 %) ; l'aggravation du chômage pour juin dont le taux

## Sauvé par le gong

Ouatre séances seu-NOCE DOW JONES lement cette semaine à Wall

sont soldées par une légère reprise des cours, la première depuis quinze jours. Mais il s'en est tout de même fallu de peu que la grande Bourse américaine ne repi-

Une fois encore, le chaud et le froid ont tour à tour soufflé autour du « Big Board », mettant les nerfs des investisseurs à rude épreuve. Tout avait remarquabled'une baisse du taux d'escompte japonais de 0,5 point à 5,5 %, puis dans la foulée, de la remontée en flèche de l'indice de l'Association des directeurs d'achats, passé en juin à 50,9 % (45,4 % pour mai) pour la première fois depuis un an. A n'en pas douter, la preuve était administrée que les Etats-Unis étaient en train de sor-

Malheureusement, plusieurs

atteint maintenant 7% avec, en contrepoint la remontée des taux longs; enfin, les prévisions assez pessimistes des analystes sur les résultats des entreprises pour le deuxième trimestre. En définitive, le marché améri-

cain n'a pas trop mal réagi à ces statistiques pour le moins mitigues, mais de nombreuses ventes bénéficiaires ont néanmoins sérieusement amputé les gains initiaux. Indice du 5 juillet : Dow Jones,

2 932,46 (c. 2 906,75).

| Cours<br>28 juin       | Cours<br>5 juillet                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                     |
| 67 1/2<br>38 1/4       | 67 3/8<br>38 7/8<br>44 5/8                                                                                                                          |
| 16 1/4<br>45 7/8       | 17.3/8<br>47.1/8                                                                                                                                    |
| 58 3/8<br>36           | 57 1/2<br>35 5/8<br>73 3/4                                                                                                                          |
| 40 3/4<br>33 1/4       | 42 1/2<br>33 5/8<br>98 5/8                                                                                                                          |
| 56 1/4<br>64 1/4       | 55 7/8<br>63 3/4<br>56                                                                                                                              |
| 58 7/8<br>60 L/8       | 56 1/4<br>60 5/8<br>144 3/4                                                                                                                         |
| 20 3/8<br>27 7/8<br>54 | 20 1/4<br>27<br>53 7/8                                                                                                                              |
|                        | 38 1/4<br>45 3/4<br>45 3/4<br>45 7/8<br>38 3/8<br>58 3/8<br>58 3/8<br>74 1/8<br>40 3/4<br>97 1/8<br>55 1/2<br>56 1/8<br>138 3/4<br>20 3/8<br>27 7/8 |

### TOKYO

## Scandales (suite)

tive, les valeurs ont poursuivi leur repli à la Bourse de Tokyo. L'indice Nikkei a terminé la semaine sous la

barre des 23 000 points à 22 898,34, en baisse de 392,62 points par rap-port à la semaine précèdente. Il faut remonter six mois en arrière, plus précisément le 16 janvier pour retrouver des niveaux comnarables. Le marché est resté très calme, les échanges quotidiens ne dépassant pas en moyenne les 282,4 millions de titres contre 256,2 millions la semaine précé-

Le Nikkei avait pourtant bien commmencé la semaine. La décision de la Banque centrale, lundi, de ramener son taux d'escompte de 6 % à 5,5 % eut un effet immédiat. L'indicateur nippon fit un bond de plus de 800 points. Cette hausse devait toutefois être la seule de la semaine.

Passée l'euphorie de lundi et en l'absencé de contagion de cette baisse des taux, propre a stabiliser les marchés financiers des autres

Pour la troisième grands pays industrialisés, l'attensemaine consécu- tion des opérateurs japonais s'est de nouveau portée, pour le reste de la semaine, sur les scandales des maisons de titres qui affectent sérieusement le Kabuto-cho. La dernière conséquence connue est la décision prise par la ville de Kobe de suspendre ses contrats de gestion de fonds, tout achat d'obligations et ses autres transactions avec Nomura, Yamaichi, Nikko et Daiwa. La durée de la suspension n'a pas encore été décidée mais

> gue pour les maisons Nomura et Nikko, qui sont soupçonnées d'avoir des liens avec la pègre. Indices du 5 juillet : Nikkei 22 898,34 (c.23 290,96); Topix,

elle sera de toute façon plus lon-

| 1 783,23 (c. 1 819,01) .                                                           |                  |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    | Cours<br>28 juin | Cours<br>5 juillet                                        |  |
| Akai Bridgestone Canon Fuji Bank Honda Motors Matsushita Electric Mitsubishi Heavy |                  | 1 140<br>1 010<br>1 530<br>2 460<br>1 450<br>1 670<br>703 |  |
| Sony Corp.                                                                         | 6 300            | 6 350                                                     |  |

Toyota Motors...... 1 650 | 1 640

Retour au calme :

FRANCFORT

de cours assez étroites.

## LONDRES

## Raffermissement:

+ 2,9 %

Après deux semaines de baisse la hausse a fait sa réapparition ces derniers jours au London Stock Exchange. L'optimisme retrouvé ne s'est pratiquement pas démenti et vendredi dans la soirée, l'indice « FT » des 100 valours enregistrait une avance de 2,9 %.

L'assouplissement des conditions de crédit au Japon a été le moteur du raffermissement. Il a en particulier relancé les rumeurs sur une prochaine détente des taux en Grande-Bretagne. Mais le dernier sondage politique, selon lequel le Parti conservateur comble peu à peu son retard sur les travaillistes, a également été considéré comme un élément encourageant.

Indices « FT » du 5 juillet 100 valeurs, 2 484,7 (c. 2 414,8) 30 valeurs, 1 911,5 (c. 1 890,8) mines d'or, 216,6 (c. 206,9) Fonds d'Etat, 84,80 (c. 83,60).

| - 1                 | Cours<br>28 juin                                                          | Cours<br>5 Juillet                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bowater             | 5,98<br>3,27<br>4,60<br>4,07<br>14 5/8<br>12,24<br>15,50<br>12,40<br>7,62 | 6,13<br>3,37<br>4,40<br>3,43<br>15 27/32<br>12,52<br>12,15<br>12,76<br>7,51 |
| Unilever<br>Vickers | 5,13<br>7,39<br>1,90                                                      | 5,21<br>7,66<br>1,84                                                        |

-0.21%Le calme est revenu cette semaine à la Bourse de Francfort, très chahutée à la fin juin. Mais en même temps, l'activité a fortement diminué (- 31 %), tandis que les valeurs allemandes ont généralement évolué dans des fourchettes de cruss acces de circles de cruss acces de crus acces de

Pour tout dire, aucun élément extérieur n'a vraiment eu de prise sur le marché, ni l'annonce d'une baisse des taux au Japon ni les bonnes statistiques économiques américaines, encore moins les américaines, encore moins les mauvaises. Et après avoir fait la «une» du parquet, la crise yougos-lave est retombée dans les oubliettes. C'est tout juste si les opérateurs ont prêté quelque attention aux prévisions de la Dresdner Bank sur une possible accélération de la hausse des bénéfices industriels pour 1992 (+9% en moveane). Le volume global des moyenne). Le volume global des transactions sur les huit places allemandes est tombé de 37,10 milliards de DM à 25,40 milliards. Indices du 5 juillet : DAX. 1 618,91 (c. 1 622,18); Commerzbank, 1 925,5 (c. 1 923,20).

|                       | Cours<br>28 juig | Cours<br>5 juillet |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| AEG                   | 197              | 196                |
| Bayer                 | 233,40<br>267,20 | 235,20<br>272      |
| Commerzbank           | 243<br>629.90    | 236,70<br>614      |
| Hoechst               | 238,30           | 239                |
| Karstadt              | 635<br>280       | 628,58<br>281,50   |
| Siemens<br>Volkswagen | 635,50           | 651                |
| · (4 PD4-45/21        | 389,50           | 376,50             |

#### Bangues, assurances, sociétés d'investissement

|                                                                                                  | 5-7-91                                                                                                                            | Diff.                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGF                                                                                              | 5-7-91<br>489<br>865<br>125<br>462,50<br>664<br>143<br>1 095<br>364<br>735<br>241<br>1 665<br>1 970<br>581<br>490,10<br>724<br>83 | Diff.  + 6 - 121 - 4,80 - 17,50 - 18 - 3 + 10 + 2 inch 13 + 4 - 19 - 14,90 - 14,90 - 10,20 |
| GAN Hénin (La) Locafrance Locindus (1) Midland Bank OFP Paribas Schueider Société générale Sovac | 1 970<br>581<br>490,10<br>724<br>83<br>1 699<br>412,20<br>650<br>402,50                                                           | + 120<br>- 9<br>- 14,90<br>- 12<br>+ 0,20<br>- 26<br>- 14,30<br>+ 7<br>- 11,40<br>+ 10     |
| Suez (C* řin.) (2)<br>UAP (4)<br>UCB                                                             | 336,40<br>499,20<br>131,30                                                                                                        | - 2,10<br>- 14,80<br>- 0,90                                                                |

(1) Coupon de 70 F. (2) Coupon de 7,80 F. (3) Coupon de 13 F. (4) Coupon de 11 F.

### Valeurs diverses

|                       | 5-7-91 | Diff.   |
|-----------------------|--------|---------|
| Accor                 | 763    | - 1     |
| Air liquide           | 636    | - 1ō    |
| Arjomari              | 2 053  | + 62    |
| Bic                   | 700    |         |
| DIC                   |        |         |
| Bis (1)               | 321    | - 14    |
| CGIP                  | 957    | - 23    |
| Club Méd. (2)         | 427    | - 25,50 |
| Essilor (3)           | 335.90 | - 5.50  |
| EuroDisney            | 117.30 | + 0.20  |
| Europe I              | 1 040  | - 25    |
| Eurotunnel            | 44.50  | + 0.25  |
| Groupe Cité           | 563    | + 22    |
| Charleste             | 171.10 | - 490   |
| Hachette              |        |         |
| Havas                 | 449    | - 18    |
| Marine Wendel         | 292    | j – 13  |
| Navigation mixte      | 1 185  | + 53    |
| Nord-Est              | 120,10 | - 3,90  |
| L'Oréal               | 566    | - 9     |
| Saint-Gobain          | 422.30 | - 4.70  |
| Sanofi                | 811    | - 46    |
| Saulnes Châtillon (4) | 232    | inch.   |
| Skis Rossignol        | 630    |         |
| The rossignor         | WV     | inch.   |

Coupon de 8 F. Coupon de 10 F. Coupon de 8,60 F. Coupon de 8 F.

### Métallurgie, construction mécanique

|       | 5-7-9 i                                                            | Diff.                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alspi | 375,10<br>1 324<br>248<br>480<br>550<br>1 658<br>877<br>475<br>306 | - 3<br>- 32<br>+ 2<br>- 1<br>+ 1<br>- 2<br>- 18<br>+ 15<br>+ 2 |

(1) Coupon de 40 F. (2) Coupon de 16 F. (3) Coupon de 30 F.

1

## Mines, caoutchouc

|                                         | 5-7-91                 |        | Diff.                |
|-----------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|
| Géophysique<br>Imétal (1)<br>Métaleurop | 744<br>285<br>99       | -      | 2<br>11<br>0.10      |
| Michelin<br>RTZ<br>ZCI                  | 95,50<br>56,55<br>1,82 | -<br>+ | 3,25<br>1,65<br>0.02 |

(I) Coupon de 9 F.

<u>Alimentation</u>

|                                                                                                                                                                                                       | 5-7-91                                                                                                             | L    | Diff.                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 5-7-                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcatel-Alsthom (1). Générale des eaux atentechnique Labinal (5) Legrand Lyon. des eaux (3) Matra (6) Merlin-Gerin Moulinex Radiotechnique Set L-Avionique (4) Thomson-CSF BM TT (2) Schlumberger (7) | 2 365<br>1 060<br>770<br>3 483<br>528<br>200,50<br>478<br>141,50<br>468,10<br>1 486<br>440<br>134<br>612<br>347,60 | +-++ | 9,50<br>93<br>15<br>11,50<br>36<br>1<br>6,50<br>2,50<br>2,10<br>39<br>2<br>0,80<br>13<br>2,20<br>11,40 | Béghin-Say Bongraim BSN Carrefour Casino G., Per. Euromarché Guyenne-Gasc. (1). LVMH Occid. (Gle) (2). Olipar Pernod-Ricard Promodès. Saint-Louis (3). Source Perrier. Nestlé | 5666<br>2 248<br>855<br>1 877<br>1 20<br>4 470<br>1 136<br>4 016<br>715<br>233<br>1 137<br>2 230<br>1 376<br>3 33 380 |
| (I) Coupon de 12.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +    | 46                                                                                                     | (1) Coupon de l<br>(2) Coupon de 2<br>(3) Coupon de 3                                                                                                                         | 27 F.                                                                                                                 |
| (3) Courses de 3.3                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |

(1) Coupon de 12,50 F. Coupon de 2,20 F.
Coupon de 10 F.
Coupon de 7 F.
Coupon de 21,50 F.
Coupon de 8 F.

## Filatures, textiles

| <u>uragasius</u> |                                                                |                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 5-7-91                                                         | Diff.                                                         |
| Agache (Fin.)    | 1 145<br>660<br>1 980<br>350<br>1 610<br>712<br>3 855<br>26,60 | - 20<br>- 30<br>+ 60<br>lnch.<br>- 9<br>+ 8<br>+ 42<br>- 1,20 |

## (I) Co (2) Co

(3) Co

| <u>esins</u> |                                                                          |                                          | <u> </u>                             | -                          | <b></b>                   | ⊢ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| (Fin.)       | 5-7-91<br>1 145<br>660<br>1 980<br>350<br>1 610<br>712<br>3 855<br>26,60 | Diff 20 - 30 + 60 Inch 9 + 8 + 42 - 1,20 | Min. Salsigne SADE                   | +4,2<br>+4<br>+3,7<br>+3,5 | CICA                      |   |
| oupon de l'  |                                                                          |                                          | Anx. Entreprises. Alsac Superm Valen | + 3,4                      | Sogenal<br>Sanofi<br>SPEP | - |
| oupon de     |                                                                          |                                          | 74KU                                 | עגי                        | 3rer                      | _ |
|              |                                                                          |                                          |                                      |                            |                           |   |

## MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 5 juillet 1991

| cours        |      | ÉCHÉANCES |                 |        |         |       |                 |            |  |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|-------|-----------------|------------|--|
|              |      | Juin      | 91 <sup>-</sup> | Se     | pt. 91  | 1     | X6c. 91         | Mars 92    |  |
| Premier      |      | _         |                 | 10     | 34,62   | ,     | 04,62           | 104,56     |  |
| + baut       |      | -         | _               |        | 104,68  |       | 04,66           | 104,56     |  |
| + bas        |      | -         |                 | 104,30 |         | 7     | 04,42           | 104,56     |  |
| Dernier      |      |           | 104,44          |        | 1       | 04,46 | 104,56          |            |  |
| Compensation |      |           | 104,44          |        | 104,44  |       | 104,38          |            |  |
| LE VOLU      | JME  | DES       | TRAN            | ISAC   | TIONS   | (en   | milliers        | de francs) |  |
| 28           |      | -6-9t     | 1-7             | -91    | 2-7-9   | 1     | 3- <u>7-</u> 91 | 4-7-91     |  |
| RM           | ٠, ا | 009 528   | 2 48            | 5 073  | 2 123 4 | 64    | 2 431 366       | 2 623,706  |  |

| LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs)    |                         |                  |                      |                      |                        |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|
|                                                       | 28-6-9 l                | 1-7-91           | 2-7-91               | 3-7-91               | 4-7-91                 |  |  |
| RM<br>Comptant                                        | 2 909 528               | 2 485 073        | 2 123 464            | 2 431 366            | 2 623 706              |  |  |
| R. et obl.<br>Actions                                 | 17 156 975<br>1 225 852 |                  | 6 256 110<br>110 266 | 7 087 018<br>110 121 | 6 482 905<br>2 121 613 |  |  |
| Total                                                 | 21 292 355              | 16 956 521       | 8 489 840            | 9 628 505            | 9 228 224              |  |  |
| INDICES QUOTIDIENS (INSEE base 100, 28 décembre 1990) |                         |                  |                      |                      |                        |  |  |
| Françaises .<br>Étrangères .                          | 113,0<br>120,3          | · 114 3<br>122,0 | 113,5<br>121,4       | 111,8<br>122,6       | 111,5<br>123,0         |  |  |
| <del></del>                                           |                         |                  |                      |                      |                        |  |  |

| - Lings                        |          |          |               |          | 1 1 1 2 1 2 |  |
|--------------------------------|----------|----------|---------------|----------|-------------|--|
|                                | INDIC    | ES CAC ( | lu lundi au v | endredi) |             |  |
|                                | 1-7-91   | 2-7-91   | 3-7-91        | 4-7-91   | 5-7-91      |  |
| (base 100, 28 décembre 1990)   |          |          |               |          |             |  |
| Général                        |          | 468,5    |               | 460,6    | 457,8       |  |
| (base 1 000, 31 décembre 1987) |          |          |               |          |             |  |
| CAC 40 i                       | 1 772,81 | 1 750,47 | 1 718,02      | 1 708,05 | 1 723,14    |  |

e Con pièces d'or un sont cotées qu'à la séar

s - same a samenach 21 miliet 1991 3

Pour accroître leurs fonds pro-pres - ce qui leur est nécessaire si elles souhaitent augmenter leur activité, - les banques penvent émettre des emprunts qui, dans la hierarchie de leurs dettes, se situent à un rang inférieur à leurs opérations habituelles. Ces emprunts subordonnés, à condi-tion qu'ils répondent à des critères bien précis, codifiés par les autorités, sont considérés, dans une cer-taine mesure, comme du quasi-ca-pital. Les règles différent selon les pays, mais depuis quelques années on se soucie vivement de les

accorder sur le plan international. Dans l'Europe des Douze, le conseil de la Communauté européenne a édicté une directive en ce sens en 1989. Les Etats mem-bres ont jusqu'à 1993 pour s'y conformer. Les dispositions communautaires apparaissent à certains très contraignantes. D'autres, au contraire, y voient des allègements notables par rapport à la situation qu'ils connaissaient jusqu'alors. Plusieurs banques alle-mandes découvrent avec intérêt les possibilités offertes par les emprunts subordonnés remboursables. Cette solution ne leur est pas familière alors qu'elle l'est, par exemple, aux établissements financiers français, qui y ont fréquemment recours, tant sur le marché national que sur les marchés étran-

C'est ainsi que l'une des plus puissantes banques d'outre-Rhin, la Commerzbank, vient de lancer son premier emprunt obligataire subordonné en francs suisses. La transaction porte sur 150 millions et sa durée est de dix ans. Elle a été fort bien accueillie, presque aussi bien qu'une émission compa-rable lancée quelques semaines auparavant pour le compte du Crédit commercial de France (CCF) à un moment où la conjoncture était plus favorable. La cote des deux opérations situait, vendredi matin 5 juillet,

leur rendement pratiquement au même niveau, à 6,96 % pour la française et à 6,98 % pour l'alle-

Or, ce même jour, était publiée une notice d'introduction en Bourse concernant les titres Commerzbank, que les spécialistes ont lue avec leur minutie habituelle. Il y est spécifié qu'en aucun cas les créanciers ne pourront exiger l'exé-cution de la dette avant l'échéance de l'emprunt. Cela est tout à fait conforme aux recommandations communautaires selon lesquelles un emprunt subordonné, s'il doit servir à renforcer les fonds pro-pres, ne peut pas risquer de faire l'objet d'un remboursement anti-cipé. Tant du côté du débuteur que du chef de file de l'opération, la Société de banque suisse, on sou-ligne qu'une telle possibilité serait incompatible avec le but poursuivi. Il fant pouvoir tabler sur une durée donnée au départ quoi

### La Commerzbank plus inflexible que le CCF

D'aucuns ne sont toutefois pas de cet avis. Alléguant les modalités de l'emprunt du Crédit commercial de France, ils estiment que, dans certains cas extrêmes, si l'emprunteur manquait à ses engagements, - si par exemple il omettait de payer les intérêts à la date prévue – on devrait être en mesure d'exiger à très bref délai le remboursement immédiat du principal. Cette éventualité est envisagée en ce qui concerne l'emprunt français; elle est absolument exclue pour ce qui est de la tran-saction allemande.

Cette différence entre les modalités des deux empronts a beaucoup préoccupé les esprits. La période de souscription des obligations Commerzbank, qui aurait dû s'achever le 4 juillet, a en conséquence été prolongée jusqu'au 10. Certains prétendent que, parce

que le Crédit commercial de France, la Commerzbank devrait offrit une rémunération supérieure. Cela, disent-ils, pourrait remettre en cause plusieurs projets d'emprants subordonnés pour le compte d'autres banques allemandes. Mais nombreux sont aussi ceux qui ne voient, dans toute cette affaire, que des arguties qui ne mènent à rien. Les partisans de l'emprunt de la Commerzbank sous sa forme actuelle ont beau jeu de rappeler que les banques suisses, lorsqu'elles émettent des emprunts subordonnés pour elles-mêmes – ce qu'elles font régulière-ment depuis des années – ne prévoient aucune hypothèse de remboursement anticipé du principal. Quoi de plus naturel qu'un établissement étranger de premier plan qui émet un emprunt d'un type nouveau pour lui se conforme aux

La matière peut paraître bien aride et tout à fait théorique. Il convient cependant de l'évoquer car la façon dont les banques peuvent se procurer des fonds propres autrement que par l'émission d'actions est un des grands sujets d'ac-tualité du marché international des capitaux, et tout indique qu'il le demeurera longtemps encore. En outre, les controverses suscitées par la comparaison des transac-tions du Crédit commercial et de la Commerzbank ont le mérite de rappeler que de toute manière, par définition, un emprunt subordonné n'est pas d'aussi bonne qualité qu'un emprunt normai. Il faut, en conséquence, qu'il rapporte davantage. C'est le cas maintenant sur presque tous les marchés du monde. Mais naguère certains ont peut-être trop profité du manque de discernement de nombreux souscripteurs, peu au fait des données techniques, et pour qui un emprunt subordonné en vaut bien un autre, qui ne l'est pas.

**CHRISTOPHE VETTER** 

#### **DEVISES ET OR**

## A dollar fort, mark faible

plus haut niveau par rapport au mark depuis le 21 novembre 1989, atteignant, vendredi matin, 1,84 DM à Francfort, avant de revenir à 1.8250 DML

A Paris, le billet vert a valu 6.24 francs puis est retombé à un peu plus de 6,18 francs à la veille du week-end. Une vague recouvrant l'autre, le dollar a ainsi dépassé les 1,82 DM et les 6,20 francs atteints le 20 mai dernier. Et surtout franchi, un moment, le seuil de 1,83 DM, considéré comme un point de pas-sage important par les spécialistes en graphiques. Les signes de reprise de

officieles augmente de 29% en mai après 2,1% en avril et un recul de 2,9% en mars. Cette hausse est la plus importante depuis mars 1990 et supérieure aux prévisions (2,1%). En revanche, les chiffres sur le chomage, très attendus pour la fin de la semaine, ont été un peu déconcertants : diminution de 50 000 emplois en irim mais révision en bausse des en juin, mais révision en hausse des créations d'emplois les deux mois précédents. Déconcertés, les marchés de changes ont vendu du dollar.

Le dollar se porte bien, même trop bien au gré de la Banque fédérale d'Allemagne, qui le voit, petit à petit, monter vers les 1,90 DM, cours supposé être le sommet de sa bande de fluctuation qu'aurait théoriquement déterminée le groupe des Sept. Cette semaine, en tout cas, le cours de la devise américaine s'est éleyé à son plus haut niveau par rapport au pressure de la semaine, ont été un recul de supérieure aux prévisions (2,1 %). En revanche, les chiffres sur le chomage, très attendus pour la fin de la semaine, ont été un rapport au déconcer.

Le mark a souffert des événements de Yougoslavie, de la progression de l'inflation et des rumeurs de rétablis-sement de la retenue à la source sur pourtant par le chancelier Kohl. Le franc a poursuivi son lèger raffermissement amorcé la semaine der-nière. Quittant la queue du Système

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 1" AU 5 JUILLET 1991

| ACE     | Livre    | \$EU.  | Franc<br>français | Franc<br>suisse | D.merk  | Franc<br>belge | Florin  | Lire<br>italienne |
|---------|----------|--------|-------------------|-----------------|---------|----------------|---------|-------------------|
| York.,  | L,6220   |        | 16,1082           | 63,3312         | 54,60   | 2,6574         | 48,4966 | 0.07336           |
| 144     | 1,6230   |        | 16,3052           | 64,2888         | 55,2486 | 2,6845         | 49,0677 | 0,07429           |
|         | 10,0072  | 6,2080 | -                 | 393,1602        | 338,95  | 16,4974        | 381,966 | 4,5546            |
| ·-·,    | 9,9538   | 6,1330 | -                 | 394,27          | 338,83  | 16,4644        | 300,93  | 4,5564            |
| b       | 2,5453   | 1,5790 | 25,4349           | -               | 86,2134 | 4,1961         | 76,5761 | 1,1584            |
| u,      | 2,5245   | 1,5555 | 25,3627           | -               | 85,9392 | 4,1758         | 76,3248 | L,1556            |
| fort    | 2,9523   | 1,8315 | 29,5822           | 115,99          |         | 4,8671         | 88,8215 | 1,3437            |
| aur La. | 2,9376   | 1,8100 | 29,5124           | 116,36          |         | 4,8590         | 88,8125 | 1,3447            |
| lles    | 60,6595  | 37,63  | 6,6615            | 23,8315         |         |                | 18,2492 | 2,7608            |
|         | 60,4567  | 37,25  | 6,8736            | 23,9472         | 20,5801 | -              | 18,2777 | 2,7674            |
| arden   | 3,3239   | 2,0620 | 33,2152           | 1,3658          | £12,58  | 5,4796         | -       | 1,5128            |
|         | 3,3076   | 2,0380 | 33,1452           | 1,3129          | 112,627 | 5,4696         | •       | L5134             |
|         | 2197,156 | 1363   | 219,555           | 863,204         | 744,19  | 36,2211        | 66L,008 | _                 |
|         | 2184,558 | 1346   | 219,46            | 865,316         | 743,646 | 36,1342        | 660,451 |                   |
|         | 223,1232 | 138,60 | 22,3260           | 87,7770         | 75,6756 | 3,6832         | 67,2162 | 8,1016            |
|         | 223,4871 | 137,70 | 22,4523           | 88,5245         | 76,0773 | 3,6966         | 67,5662 | 6,1023            |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 5 juillet : 4,4790 F contre 4,4538 F le vendredi 28 juin.

MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

Comme le cours du mark à Paris est revenu en dessous de 3,39 francs à 3,3875 francs. l'Institut d'emission a récupéré un peu de marge de manœuvre pour, le cas échéant, abaisser à nouveau ses taux direc-teurs. A condition, bien entendu, que la Bundesbank ne prenne pas une décision en sens inverse; rarement les intérêts des deux pays auront été aussi oproses.

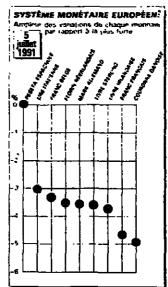

## Le poids de l'Amérique

LIMA

de notre correspondante

**MATIÈRES PREMIÈRES** 

La Southern Peru Copper Cor-poration (SPCC), filiale de la SARCO, a enregistré des pertes de 6 millions de dollars (37 millions de francs) pour le premier trimestre. Cette annonce a semé l'inquiétude dans le milieu des affaires, car l'entreprise américaine, installée depuis trente-six ans au Pérou, exporte 75 % du cuivre péruvien et 36 % des minerais, soit 16 % du total des exportations du pays.

Elle était d'ailleurs en tête des entreprises classées suivant l'im-portance de leurs profits. Numéro un en 1989 avec 127 millions de dollars de bénéfices, elle était encore troisième en 1990.

Apparemment cette crise est due essentiellement aux fortes majorations des tarifs publics. En effet, le nouveau gouvernement a augmenté de 3 000 % et 1 000 % respectivement les prix du pétrole et de l'électricité, le 8 août 1990, et de nouveaux réajustements ont eu lieu à partir de décembre.

Néanmoins, le modèle économique d'inspiration libérale adopté par le président Fujimori mise sur les exportations de matières premières. Pour en favoriser l'essor, le gouvernement a

| PRODUITS               | COURS DU 5-7      |
|------------------------|-------------------|
| Cuivre h. g. (Londres) | 1 417 (+ L3)      |
| Trois mois             | Livres/tonne      |
| Aleminium (Londres)    | t 359 (+ 3)       |
| Trois mois             | Dollars/tonne     |
| Nicket (Lordns)        | 8 775 (+ 36)      |
| Trois mois             | Dollars/tonne     |
| Secre (Peris)          | 310 (+ 2)         |
| Aguit                  | Dollars/tonne     |
| Café (Lookes)          | 556 (+ 5)         |
| Septembre              | Livres/tonne      |
| Cacao (New-York)       | - (-)             |
| Closed                 | Dollars/tonne     |
| Blé (Chicago)          | 269,75 (- 5,25)   |
| Septembre              | Cents/boissezu    |
| Mais (Chago)           | 225,25 (+ 1,5)    |
| Septembre              | Cents/baisseau    |
| Seja (Chicago)         | 162,78 (+ 9,3)    |
| Jujilet                | Dollars/L, courte |
|                        |                   |

Le chiffre entre parcuthèses indique la mistion d'une semaine sur l'autre

pris plusieurs mesures, notamment la baisse des barrières douanières qui permet d'acquérir à meilleur prix des biens d'équipement, l'unification des taux de change, la libre circulation des

la législation du travail. Cependant, les exportateurs réclament un taux de change plus favorable encore (près du double), ce qui est impossible, car le flux des « cocadollars » gonfle artificiellement la valeur de la monnaie locale.

Les « difficultés » de la Southern étaient prévisibles. Son principal gisement à ciel ouvert, le gigantesque cratère de Toquepala, commence à s'épuiser. Bien qu'elle ait réalisé des profits de 360 millions de dollars entre 1985 et 1990 grâce à une conjoncture favorable due à la hausse des prix du cuivre sur le marché à partir de 1987, la SPCC n'a effectué aucun investis-sement productif dans sa mine, si bien que la production de cuivre a baissé de 20 % l'année der-nière un sent de ses quatre nière, un seul de ses quatre hauts-fourneaux étant d'ailleurs en état de fonctionner.

#### Passer l'éponge

Certes, les mesures prises par le précédent gouvernement social-démocrate (tentative d'étatisation du système financier, contrôle des changes, processus de régio-nalisation) avaient provoqué une méfiance légitime des investis-seurs d'autant plus que ce secteur doit aussi affronter les problèmes posés par le terrorisme (attentats, sabotages, extorsions de fonds ou coupures de courant ayant pour conséquence la paralysie de la

D'après la Société nationale des mines, les pertes - directes ou indirectes - subjes en dix ans de lutte armée sont supérieures à 3 milliards de dollars.

La SPCC avait des raisons supplémentaires pour se lancer dans cette « grève » des investisse-ments, étant en litige à double titre avec l'Etat. D'une part, la Banque centrale de réserves lui a intenté un procès pour avoir rapatrié 55 millions de dollars de profits indus au début des années 80, ce qui porterait aujourd'hui sa dette à 180 millions de dollars compte tenu des dommages et intérêts. D'autre

part, de graves dégâts à l'environment, dans la région de Toquepala, ont été constatés par le contrôleur général de la République.

C'est pourquoi la compagnie américaine a préféré diversifier ses placements, notamment en se portant acquéreur d'actions de Buenaventura, la plus grande compagnie de mines d'argent du pays dont elle détient aujourd'hui 33 % des actions (le français BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières, en détient 12,7 %).

Parallèlement, l'entreprise publique Centromin cherche à se défaire de cette mine, prétendu-ment pleine d'avenir, dont elle était le deuxième actionnaire, amorçant ainsi sa privatisation en vendant ses actions les plus

Depuis que M. Fujimori a pris le pouvoir la conjoncture rede-vient très favorable pour l'invesvient très favorable pour l'inves-tissement des capitaux étrangers. La SPCC pourrait être la pre-mière entreprise à bénéficier de cette nouvelle politique économi-que. L'implacable critique de la Southern, l'ex-député socialiste Fernando Sanchez Albavera, qui qualifiait la SPCC de « symbole de la domination tenunationale de la domination transnationale au Pérou», est aujourd'hui ministre de l'énergie et des mines, et il est désormais d'avis de passer l'éponge sur les litiges en ques-

En contrepartie, la compagnie américaine fait miroiter un possi-ble investissement de 200 mil-lions de dollars sans doute pour exploiter le gisement de cuivre de Quellaveco.

Il faut dire aussi que le climat social est propice au retour des capitaux étrangers. L'ordre de grève générale dans les mines, lancé à la mi-juin, a été un échec complet.

La vague de lock-out de plusieurs mines (23 entreprises de la moyenne mine ont fermé leurs portes depuis le début de l'année, ce qui représente 6 % des expor-tations du secteur, principale-ment argent et cuivre) a cutraîne la mise au chômage de 11 % des mineurs.

Cela, lié à l'assoaplissement de la législation du travail, a fait perdre aux mineurs leur légendaire combativité.

NIÇOLE BONNET

La peur de la Bundesbank mark fait craindre, en effet, un dur-cissement de sa politique par la Bun-

Le mauvais vent d'Est qui avait commencé à soufiler sur l'Europe à la fin de la semaine dernière a continué à refroidir les marchés. En Allemagne, le climat se dégrade sérieusement. Tout d'abord, le loyer de 9%, reprenant même 3,8 milliards l'argent au jour le jour demeure Ce phénomène est d'autant plus inquiétant que la démande de liqui-dités, très vive dans les dernières semaines de juin pour diverses rai-sons (paiement des impôts, règlements trimestriels et semestriels, retraits de billets pour les Allemands partant en vacances à l'étranger), s'est maintenue pendant la première semaine de juillet, une fois les échéances passées. La Banque fédérale a dû alimenter le marché domestique, c'est-à-dire les banques, à 8,80 % sur un mois et 8,90 % sur deux mois, tout près de son taux Lombard (avances sur titres) qui, à 9 %, est considéré par elle comme un plafond non seulement à ne pas

dépasser mais aussi à ne pas appro-cher. Ce qui se produit actuellement. Aussi les opérateurs redoutent-ils de plus en plus que la Bundesbank, à l'issue de son dernier conseil de l'été, le 11 juillet, ne relève à nouveau ses taux directeurs. Nombre d'entre-eux toutefois pensent qu'elle n'en fera rien, toute action en ce sens n'étant guère susceptible de réduire l'inflation, dont le rythme va passer à 4 %, après les relèvements d'impôts en vigueur depuis le le juillet. Pour eux, la Banque centrale pourrait se satisfaire du raientissement de l'expansion déjà amorcé et consacrer ses efforts plutôt à persuader les partenaires sociaux de plafonner à 5 % et même moins les augmentations de salaires en 1992, au lieu des 7 % de 1991. Une autre école, enfin, considère qu'auxun relèvement de taux direc-teurs ne saurait se produire avant le

remplacement à la présidence de la Bundesbank de M. Poehl par M. Schlesinger, qui en profiterait pour réaffirmer ainsi son orthodoxie. Mais en a-t-il besoin? En tout cas. les rendements des emprunts d'Etat allemands, le Bund 10 ans notam-ment, se sont élevés à près de 8,60 %, mauvais signe.

En dehors de l'Europe, l'événement a été l'abaissement du taux d'escompte de la Banque du Japon, ramené à 5,5 % contre 6 %, taux en vigneur depuis le 30 août 1990. Son effet a été très limité : on l'attendait plutôt à l'automne, mais il était anti-cipé depuis plusieurs mois.

A Paris, l'influence allemande a déprimé à nouveau le marché, après une timide reprise due à l'amélioration de la situation du franc (voir en rubrique « evises et or »). Les cours de l'échéance septembre sur le MATIF, rechéance septembre sur le MATI, revenus de 105 à 104,30, remontaient fugitivement à 105,10 pour retomber à 104,35 à la veille du weck-end, tandis que le rendement de l'OAT 10 ans, tombé un moment à 9,06 %, se tendant à 9,25 %, soit un écart de 0,65 % avec le Bund 10 ans,

Sur le marché obligataire de Paris. l'atmosphère est toujours morose, pour les raisons évoquées précédem-ment, avec de timides et fugitives embellies, comme celle qui a permis à l'adjudication mensuelle d'obliga-tions assimilables du Trésor de s'eftions assimilables du Trèsor de s'el-fectuer sans trop de dommages, en dépit d'une hausse des rendements: 9,12% contre 9,02% en juin pour l'OAT 9,50 % janvier 2001 et 9,22%, contre 8,88% en mai pour l'OAT 8,50 % 2019, le tout pour 7,35 milliards de francs. Les spécia-listes en valeurs du Trèsor (SVT) qui ont, pratiquement, souscrit la plus ont, pratiquement, souscrit la plus de partie des titres adjugés, sont, une fois de plus de la revue, car, en fin de semaine, comme on l'a vu, les cours du MATIF se sinuient en dessous des rendements de l'adjudication. Quelques étrangers se sont intéressés aux OAT, ceux-là mêmes qui avaient revendu en mai-juin, après avoir acheté en début d'année, lorsque les cours du MATIF étaient à 100: à 104,50, ils peuvent espèrer bien se placer pour la rentrée... sì la Bundesbank ne fait pas des siennes.

### Le MATIF se porte très bien

Les autres émissions ont été, fina-lement, bien accueillies, compte tenu du climat. La RATP a levé assez aisément, sous la houlette de Paribas, aisément, sous la houlette de Paribas, 1,6 milliard de francs à 9,30 % nominal, 9,53 % réel, emprunt assimilable à la nouvelle souche 9,30 % 2001 créée par l'offre d'échange lancée récemment (le Monde daté 30 juin-le juillet). Cette offre a reçu un accueil tout à fait exceptionnel puisqu'à la veille du week-end on évahait à 3 milliards de francs environ les titres présentés sur 4,4 milliards de francs demandés, soit un run les titres presentes sur « mu-tiards de francs demandés, soit un pourcentage de 65 % à 70 %, encore jamais atteint pour une opération de ce genre, la cinquième en quelques mois. Ce sont les investisseurs institutionnels qui ont fourni plus de 4,5 miliards de francs avec le nouvel prunt. C'est la rentrée en grâce de la RATP, dont les émissions, dans le passé, souffraient un peu sur le marché secondaire.

Le GOBTP (travaux publics et en liaison avec l'assouplissement de bâtiment) a, très facilement, obtenu 550 millions de francs : il est vrai que le coupon offert, 9,65 % nominal et 9,88 % réel, est somptueux, dépassant même 10 % pour les investisseurs avec la ristourne sur commis-sion de placement. Le Crédit à 9,06 %, se tendait à 9,25 %, soit un ignorais, enfin, a emprunté 750 mil-écart de 0,65 % avec le Bund 10 ans. La hausse du dollar par rapport au 500 millions de francs de TSR à

les semaines qui viennent le calendesbank. La Banque de France, drier est chargé: Banque Européenne d'investissements, CRH, Compagnie bancaire et Crédit foncier. Le MATIF (marché à terme inter-

national de France) se porte très bien : l'activité a ai témérairement à tabler sur un abais-sement des taux directeurs de la banport au premier semestre 1990, avec 18,14 millions de contrats échangés. grâce à la guerre du Golfe qui a soutenu le marché au premier trimestre, et à la forte volatilité des changes et des taux ensuite. Du coup, le MATIF, qui, à la fin de l'an dernier, avait cédé au LIFFE de Londres, la première place, la reprend à la fin juin 1991. A la fin de 1990, le Chicago Board of Trade (CBOT) tenait 40.2 % du marché mondial, le Chicago Mercantile Exchange (CME) 30.7 %, le LIFFE 10,8 %, le MATIF 10,1 %, le marché de Tokyo 4,87 % et cetui de Sydney 3,16 %.

A Paris, le contrat ECU long terme progresse très fortement (+366 %) au premier semestre 1991, avec plus de 2 000 lots par jour: lancé à l'automne dernier, le contrat est en compétition directe avec celui du LIFFE, qui date de mars dernier. Selon M. Pfauwadel, le contrat ECU du MATIF a pris une belle avance («la liquidité est à Paris») et pourrait devenir l'instrument de référence dans une Europe à monnaie consmune, supplantant les marchés à terme de l'OAT, du Bund et du LIFFE En revanche, le control Euro-deutschemark du MATIF est et reste un «bide» : le marché se maintient à Londres, Le contrat Pibor trois mois, enfin, a progresssé de plus de 25 % au premier semestre 1991.

Une nouveauté: le 5 septembre sera lancé, à Paris, un contrat à terme sur bons du Trésor italiens, sur un gisement de l'équivalent de 200 milliards de francs, juste avant le lancement d'un contrat similaire à Londres. Autre innovation: un contrat à terme apparaîtra à l'autonne 1991, basé sur l'indice boursier EUROTOP 100 (100 valeurs cotées dans neuf pays européens). Ce contrat, coté en ècus, devrait constituer l'un des pro-duits les plus attractifs pour les investisseurs japonais et européens, qui achètent l'Europe. Il va entrer en concurrence, naturellement, avec le contrat EUROTRACK 200 du LIFFE, coté en marks, basé, lui aussi, sur des valeurs européennes, britanni ques exceptées.

Enfin, un contrat à terme sur les blés meuniers européens est à l'étude, la politique agricole communautaire. C'est un projet très ambitieux, très révolutionnaire, qui pose des problèmes en profondeur, examinés actuellement par les syndicats de producteurs, les coopératives, les négociants, les courtiers et les organismes publics, PONIC notamment.

FRANCOIS RENARD

. .

- - :

14.5

The state of the s

1

La réunion du comité directeur du PS

## M. Mauroy met en garde les socialistes contre tout dérapage à propos de l'immigration

La réunion du comité directeur du Parti socialiste qui s'est ouverte samedi 6 juillet devait aboutir à un vote de chacun de ses membres sur le « contrat » proposé aux courants par M. Pierre Maurov et comportant. principalement, la convocation d'un congrès extraordinaire en décembre prochain, le congrès ordinaire étant reporté au lendemain des élections législatives de 1993. Le premier secrétaire a mis en garde les socialistes contre la tentation de «s'abandonner » au mouvement d'opinion contre les immigrés.

Les membres du comité directeur du PS devaient être reçus à l'hôtel Matignon par M= Edith Cresson, samedi, à l'heure du déjeuner. Le premier ministre, qui s'est présenté comme «une militante» du Parti

L'ESSENTIEL

**DATES** 

Il y a vingt ans, la mission secrèt

de Henry Kissinger en Chine .... 2

ÉTRANGER

La fin de la conférence nationale

**POLITIQUE** 

« Premier cycle et recyclage » par André Laurens......

SOCIÉTÉ

Deux grandes opérations immobi-

CULTURE

La chanteuse portugaise se pro-

de nouveaux incidents

du mouvement à Durban......

M. Mandela

Les débats

dans l'opposition

Livres politiques

Le tournoi

de Wimbledon

L'application

de la loi littoral

Amalia Rodrigues

et le destin

duit en Bretagne

d'architecture

Christian Hauvette primé...

Grand Prix

Une finale allemande

président de l'ANC

socialiste, devait approuver l'accord entre les principaux courants pour la convocation d'un congrès extraor-dinaire les 13, 14 et 15 décembre prochain, en déclarant : « Vous dites : halte aux divisions! Franchement, cela me convient.» Mª Cresson avait prévu d'observer que «pour un gouvernement sans majo-rité» le sien «n'a pas trop mal passé la fin de la session parlemen-taire (1)».

Mª Cresson, qui n'envisage pas de vacances pour le gouvernement, compte que les socialistes seront, comme les ministres et comme ellemême, esur le terrain». Affirmant pour principe que «notre Etat, c'est l'Etat de droit, où doit régner l'ordre républicain», elle entend se tenir à cette ligne de conduite dans le traiit des problèmes de l'immigration et des banlieues. Elle devait confirmer, d'autre part, des choix budgétaires «rigoureux», avant d'in-viter les socialistes à engager toutes leurs forces dans la «course de demi-fond» qu'ils doivent accomplir d'ici à 1993, en observant que ces courses « sont les plus difficiles », mais qu'ils peuvent « gagner ».

#### «M. Chirac a vendu son âme au diable»

A l'ouverture de la réunion du comité directeur, M. André Billardon, numéro deux du PS, proche de M. Laurent Fabius, avait souligné que Mª Cresson et son gouvernement doivent pouvoir «s'ap-puyer sur un Parti socialiste apaisé, rassemblé et rénové ». « Aujourd'hui, a-t-il dit, un accord dynamique est possible. [...] L'occasion du salutaire sursaut nous est fournie par le «pro-jet»: nous ne pouvons la laisser pas-

Le dispositif retenu (congrès extraordinaire sans enjeu de pou-voir) a été expliqué par M. Mauroy dans le discours qu'il a prononcé à la fin de la matinée. « Certains, dans l'intérêt du parti, avant les élections régionales, de tenir un congrès ordinaire, qui comporte, certes, des risques de dérapage. La conjoncture politique [...] plaide aussi dans ce sens. Je me suis rendu à ces arguments en acceptant le principe d'un congrès extraordinaire sur le « projet. »

Le premier secrétaire a souligné, cependant, que les socialistes ne sont plus, selon lui, dans la situation qui était la leur après le congrès de Rennes, en mars 1990. «à la recherche d'une synthèse permettant d'équilibrer les tensions au sein du parti ». « On se rend très vite compte des limites d'un tel équilibre », a-t-il observé, en affirmant que le futur « projet » socialiste amérite autre chose qu'un compromis entre des courants» et que le soutien au président de la République et au gouvernement « exige l'élan du dynamisme retrouvé».

Evoquant le «rejet de la politique» qui s'exprime dans la société française et la pression de l'extrême droite sur la question de l'immigration. M. Mauroy a affirmé que «la droite est partie trop tôt et trop fort» et que « M. Jacques Chirac a vendu son âme au diable». Cependant, il a aussi mis en garde les socialistes contre toute tentation de ce genre, en déclarant : «Il est bien vrai qu'il y a un climat d'inquiètude; il est bien vrai que les émigrés, étrangers ou français, servent de boucs émissaires commodes. Il est vrai, aussi, que si les socialistes s'abandonnaient

S'il juge « nécessaire d'évoluer pour faire face au problème de l'im-migration clandestine» en réprimant les activités des «passeurs», en ren-dant « plus efficaces les contrôles d'identité» et en vérifiant «les ins-criptions trop automatiques aux régimes sociaux», M. Mauroy a fait allusion à l'hypothèse d'un charter d'immigrés illégaux en déclarant : «De grâce, évitons tout acte qui évo-querait, à tort ou à raison, des agissemenis coupables, que nous avons — et que j'ai moi-même — condamnés à l'Assemblée nationale (2)!»

Le maire de Lille s'est prononcé, d'autre part, contre «l'institution d'un SMIC «jeunes», qui permet-trait à certaines entreprises d'embaucher à bon compte une main-d'euvre qui ne ferait que remplacer une main-d'euvre plus dete». Il a voulu, enfin, tordre définitivement le cou à la rumeur d'une modification du la rumeur d'une modification du mode de scrutin pour les élections législatives, en affirmant que « le Parti socialiste n'a rien à gagner à un reiour à une proportionnelle». « Sous la V République, a-t-il dit, on gagne ou on perd. Ne cherchons pas à émousser, par un changement de mode de scrutin, notre seule perspective possible, qui est de vaincre. »

(1) Dans un entretien avec les correspondants parisiens des quotidiens régionaux, M= Cresson a souligné, vendredi, que sa «marge de manæune» est «strictement la même» que celle dont disposait M. Michel Rocard à l'Assemblée rationale

(2) Lorsque des immigrés maliens illégaux avaient été renvoyés dans leur pays par charter, le 18 octobre 1986, sous le gouvernement de M. Chirac, M. Mauroy, s'exprimant au nom du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, avait évoqué

## IRAK: l'inspection des installations nucléaires

## Le Conseil de sécurité doute des promesses de Bagdad

Le président Saddam Hussein a promis que l'Irak coopérerait avec l'ONU pour l'inspection de ses sites et équipements nucléaires, mais plusieurs membres du Conseil de sécurité ont fair savoir, vendredi 5 juillet, qu'ils n'étaient pas convaincus au let, qu'ils n'étaient pas convaincus au leurs révété que le Conseil avait au l'insuffisante." let, qu'ils n'étaient pas convaincus par ces promesses. Une nouvelle mission des Nations unies était attendue samedi à Bagdad, où elle devrait obtenir du président irakien une liste d'installations nucléaires souhaitée par des experts de l'ONU.

Dans une note envoyée au secrétaire général des Nations unies, M. Saddam Hussein précise qu'eun accès prompt et sans entrave aux sites et matériels désignés sera assuré afin qu'ils soient inspectés conformément à la résolution 687 du Conseil de sécurité». Cet engage-ment survient à la suite de l'échec de plusieurs tentatives des experts de l'ONU pour inspecter, sur des bases de l'armée irakienne, des équipements soupçonnés de pouvoir servir à fabriquer de l'uranium enrichi et des armes nucléaires.

«Nous avons déjà entendu cela souvent», a déclaré M. Alexander Watson, représentant des Etats-Unis à l'ONU, à propos du message irakien. «Ce point est très important. Ils doivent répondre à la question principale qui est de savoir ce qu'il y avait et ce qu' était caché», a, pour envisagé d'alléger les sanctions éco-nomiques contre l'Irak. « Mainte-nant, nous ne pouvons plus aller dans cette direction en raison de ce problème », a-t-il ajouté.

La note de M. Saddam Hussein est arrivée vendredi, au moment où une commission spéciale informait le Conseil du comportement des Irakiens vis-à-vis des émissaires des Nations unies. De retour de Bag-dad, ces émissaires ont notamment relevé que les réponses de l'Irak aux demandes d'inspection n'étaient pas

De son côté, la Maison Blanche a réaffirmé vendredi que les Etats-Unis avaient le droit de lancer une opération militaire contre l'Irak au cas où ce pays continuerait à entra-ver l'inspection de ses installations militaires par l'ONU. Un porte-parole de la présidence américaine a cependant répété qu'une intervention militaire en Irak, qui n'avait pas été écartée la semaine dernière par le président George Bush,

## Près de 7000 Kurdes ont péri dans leur exode vers la Turquie

Au moins 6 700 Kurdes, en majorité des enfants, ont péri durant les mois d'avril et mai derniers, alors qu'ils fuyaient l'Irak en direction de la Turquie, selon les autorités sanitaires américaines. Le Dr Michael Toole, responsable du bureau de la santé internationale du Centre de contrôle des maladies (CDC), un organisme gouvernemental américain basé à Atlanta, estime que 63 % des victimes sont des

enfants âgés de moins de cinq ans, sur une population de réfus – côté turc – évaluée à 400 000 personnes.

Cas estimations ne tiennent pas compte d'environ un million et demi de Kurdes irakiens réfugiés en Iran, le CDC n'ayant pas participé aux secours dans ce pays. Selon le D'Toole, il resterait quelque 10 000 Kurdes à la frontière turque et environ 500 000 à la frontière transpone.

## La crise en Yougoslavie

### «Un avertissement pour tous les peuples d'URSS» déclare M. Gorbatchev

M. Gorbatchev a déclaré, vendredi 5 juillet, a proximité de Kiev, à l'issue de ses entretiens avec le chancelier Helmut Kohl,

que la crise yougoslave constituait « un avertissement et une leçon pour tous les peuples d'URSS». « Ces événements nous rappellent combien nous dépendons les uns des autres, combien sont impor-tants le processus d'Helsinki et la Charte de Paris», adoptés dans le

cadre de la CSCE, a-t-il précisé. « Nous ne pouvons pas nous séparer, a ajouté le président soviétique, en indiquant : je suis un partisan convaincu des réformes

profondes, mais dans le cadre d'une Union de républiques souve-raines... L'exemple de la Yougoslavie devrait nous faire réfléchir ». a-t-il conclu. - (AFP.)

D La BERD suspend ses projets en Yongoslavie. - La BERD a suspendu ses projets de prêts à la Yougoslavie, a déclaré, vendredi 5 juillet, M. Ronald Freeman, premier-vice président de la banque. Selon lui, « tous les projets sont arrêtés, y compris un projet d'hôtel à Dubrovnik» qui se trouve pourtant loin des zones d'affronte-ment. - (AFP.)

### L'inculpation d'un physicien belge pour pratiques sadomasochistes Le génie dévoyé

Après enquête de l'Office cen-tral de répression du trafic des êtres humains et de la gendarmerie de Pau, un physicien belge de quatre-vingt-cinq ans, M. Max Cosyns, a été inculpé de vioiences volontaires avec préméditation et avec l'aide d'armes. Il organiseit dans son «centre de recharche des réflexes» de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques), plus connu localement sous le nom de «clinique de Pau», des expériences sur le cerveau de l'homme soumis à la torture.

Des prostituées avaient aussi été recrutées par petites annonces dans toute l'Europe pour subir des sévices sexuels. Max Cosyns avait commencé se carrière scientifique avec des inventions de génie. C'est lui qui, avec le professeur suisse Auguste Piccard, avait mis au point le premier «bathyscaphe», cet engin sous-marin de recherche capable de descendre à grande profondeur.

C'est dans les Pyrénées-Atlan-tiques qu'il avait lancé ses pre-mières recherches spéléologiques, en 1950, avec son ami le physicien français Jacques Labeyrie. Lors des deux expéditions conduites par Marcel Lou-bens et Georges Lépineux dans le gouffre de la Pierre-Saint-Martin, en 1951 et 1952, il dirigesit l'équipe technique de surface. Il avait mis au point un treuit qui permettait de faire descendre et remonter les spéléologues sans trop de souffrances.

Mais une défaillance de son treuil à pédales, en 1952, a pro-voqué la mort de Marcel Loubens au fond du gouffre. Le phy-sicien belge devait ensuite quitter Bruxelles et s'installer avec son épouse dans une région reculée des Pyrénées-Atlantiques, où depuis une dizaine d'années il menait des expériences sur le cerveau soumis à la souffrance. L'inculpation de Max Cosyns ne surprend pas Haroun Tazieff, qui a participé aux expéditions de 1951 et 1952 dans le gouffre de la Pierre-Saint-Martin. « C'était un type de génie, mais fou, qui cacheit son caractère vellé sous un autoritarisme exacerbé, dit-il. Il n'a jamais voulu reconnaître sa part de responsabilité dans la mort de Marcel Loubens >

## La circulaire régularisant la situation de certains demandeurs d'asile va être publiée

à ce mouvement d'opinion ils per-

Une ultime rencontre de concer-tation destinée à régler la question des demandeurs d'asile déboutés devait avoir lieu, samedi 6 juillet au matin au ministère des affaires sociales et de l'intégration. Le ministre, M. Jean-Louis Bianco, devait présenter un projet de circulaire prévoyant la récularisation exceptionnelle de la situation des demandeurs d'asile victimes des lenteurs de l'administration (le Monde du 2 juillet).

Les quatre membres du «comité de suivi», l'abbé Pierre, le pasteur Jacques Stewart, M. André Jeanson, ancien président de la CFDT et le préfet Jacques Monestier, ainsi que les représentants des associations humanitaires composant le «réseau d'information et de solidarité» aux déboutés, devaient participer à cette Orléans, près d'une centaine de demandeurs d'asile déboutés ont entamé une nouvelle grève de la

Le texte de la circulaire, boudé dans ses grandes lignes après pin-sieurs navettes entre le ministère des affaires sociales et Matignon, prévoirait la régularisation des demandeurs d'asile dont les dossiers ont traîné pendant au moins deux années avant d'être rejetés, qui sont en voie d'insertion professionnelle et n'ont pas commis d'actes de délinquance. Il s'agit de tirer les conséquences du navais fonctionnement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui, jusqu'en 1990, mettait couramment plusieurs années pour instruire les dossiers des demandeurs d'asile.

Les demandeurs d'asile finaler

déboutés, qui se sont, de fait, insérés pendant cette période, sont aujour-d'hui «sans papiers». La circulaire, au début de la semaine prochaine permettrait la régularisation de 15000 à 25000 d'entre eux sur les quelque 100 000 demandeurs d'asile déboutés que la France compte au

#### Aide à la réinsertion

Les organisations humanitaires et de sontien aux travailleurs immis isteront jusqu'au bout pour que les conditions exigées en vue d'une régularisation – deux années d'attente et insertion professionnelle, logement, attaches familiales - ne soient pas prises en compte de manière cumulative. Ils souhaitent aussi que l'exigence des deux années d'attente soient appliquée avec souplesse pour tenir compte de cer-taines situations familiales, comme naissance d'enfants en France.

De son côté, le ministère des affaires sociales veut maintenir cette opération dans le cadre strict du règlement, pour raisons humanitaires, de situations qui devraient à présent disparaître avec l'accélération resent disparatie avec l'acceptanton considérable des procédures à l'OF-PRA. Le gouvernement devrait accompagner sa circulaire de régularisation d'une fermeté accrue à l'encontre des étrangers en situation irrégulière, et leur proposer des pro-grammes d'aide à la réinsertion locale, dans leur pays d'origine, sous la forme d'un pécule de retour et d'aides à des projets de développe-

Le pasteur Jacques Stewart, président de la fédération protestante de France et membre du comité de suivi, a déclaré an *Monde*, samedi 6 juillet au matin, avant le début de la réunion de concertation, que les mesures préparées par le gouvernement lui semblaient aller «dans la bonne voie». «Ce qui me trouble, nous e-t-il déclaré, c'est qu'on fasse de ce problème un enjeu électoraliste et une occasion de diviser l'opinion. La question du droit d'asile, comme celle de l'immigration, nous concerne tous, et il est de notre responsabilité à tous, de trouver des solutions justes,

humaines et généreuses.» M. Charles Pasqua, président du groupe RPR au Sénat, avait proposé, jeudi, une réforme du droit d'asile (le Monde du 6 juillet), et protesté contre le projet de régularitation du couracte de la couracte de la contra le projet de régularitation du couracte de la contra le projet de régularitation du couracte de la contra le projet de régularitation du couracte de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de l sation du gouvernement, qui consti-tuerait, selon lui, « pour les clandestins des pays etrangers, un encouragement à venir en France»

PHIUPPE BERNARD

## Deux ans après la démolition de la mosquée de Charvieu La cour d'appel de Lyon estime qu'il n'y a pas eu entrave à la liberté de culte

de notre correspondant Le maire (RPR) de Charvieu-

Chavagneux (Isère), M. Gérard Dezempte, qui avait fait procéder, au mois d'août 1989, à la démolition du bâtiment abritant la mosquée de cette ville de 7 000 habitants, qui compte une forte proportion de travailleurs immigrés, a bénéficié d'un non-lieu. La cour d'appel de Lyon n'a pas voulu donner suite à l'inculpation pour « démolition de lieu apparte-nant à autrui» et d' « entrare à la liberté de culte» qui lui avait été notifiée en mai 1990.

Les faits, qui remontent au 16 août 1989, avaient soulevé de très vives protestations de la part de la communauté musulmane, et des manifestations de soutien avaient été organisées. Lors de l'opération de démolition, menée à l'aide des bulldozers, cinq per-sonnes dormaient à l'intérieur du bâtiment et l'une d'elles avait été

A l'époque, le maire de la com-

mune, qui avait commandité les travaux, avait, pour sa défense, évoqué « la méprise » de l'entreprise chargée des travaux, qui se serait trompée de lieu. Le gérant de celle-ci a également bénéficié d'un non-lieu. Seul le conducteur du bulldozer sera renvoyé devant le tribunal de police pour blessures légères par accident.

Selon l'avocat de M. Dezempte,

Me Jean-Pierre Piloix, la cour d'appel de Lyon aurait estimé qu'il ne ponvait pas y avoir entrave à la liberté de tulte dans la mesure où un bâtiment avait été mis à la disposition de la communauté musulmane. A la fin du mois d'août 1989, après l'intervention du président du conseil géné-ral de l'Isère, M. Alain Carignon, on était arrivé à un accord entre le maire et le président de l'association culturelle islamique pour l'achat d'une villa. En attendant, une solution provisoire avait été trouvée avec la construction d'un bâtiment préfabriqué.

**CLAUDE FRANCILLON** 

HEURES LOCALES Magny-Cours met la Nièvre en première ligne . Le tunnel sous la Manche facteur d'union . Un entretien avec M. Paul Graziani maire de Boulogne...... 11 à 13 ÉCONOMIE Le RMI deux ans après Les acteurs de l'insertion cher-Le poids des PMI Revue des valeurs. Changes, Crédits

Grands Marchés...

Mots croisés...

Services Abonnements Météorologie

La télématique du Monde : . 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 6 juillet 1991 à été tiré à 496 884 exemplaires.